

-possible Glicy

84 13.7

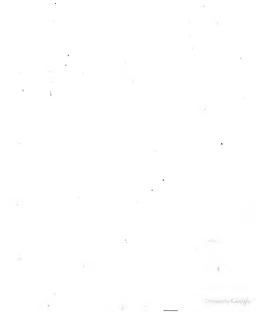

# MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.



1040(8 2PM

# MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

EXPOSANT

### LES DIFFÉRENTES MÉTHODES

### POUR DÉTERMINER ET MESURER LES FORCES MOTRICES.

AINSI QUE LE TRAVAIL MÉCANIQUE DES FORCES;

\*\*\*

### J. V. PONCELET,

CAPTAINS DE BÉNIA,

FIRSTS DE CONTROL DE MANCA, CARAGES DE PERDECE.

PROPERTO DE PETROPE DE LA PECCETÉ DES MEINES DE PARIS, ALCAT
PROPERTO DE METADOS DE SÉCULOS DES PARISCOS

ATE RESURS A CÉCULO DESCRIA DE CAPTALAZOS DE SE PRESENTA
DE TRANS DE CALANDES DESCRIA DES PARISADOS DE SERVIS

Il est, dans le Géométrie et dens le Mécanique, certaines véritée élémentaires, palpables, féonades, qui nont les premiers et les plus simples repports des dimensions, des mouvemants et des forces. Voilà les vérités dont il importe que chouse se rende un comple raisonné. DUPIN, succersa sen se ranceale un complexacion.

DUPIN, DISCOTES SUB LE PRODEZS DES CONTAISSANCIS DE GÉORÉTRIS ET DE MÉCATIQUE, ETC., 1839, page 3.

## Bruxelles.

MELINE, CANS ET COMPAGNIE.

LIBRAIRIS, IMPRIMERIF ET PORDEGIS.

1839

### A MONSIEUR

### LE BARON CHARLES DUPIN.

OFFICIER SUPÉRIEER DU GÉSIE MARITIME, MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE BES SCIENCES ET DE LA CHAMBRE DES RÉFUTÉS, PROFESSERS DU COIRS NORMAL DE GÉOMÉTRIE ET DE MÉCANIQUE AFFILIQUÉES AUX ARTS ET MÉ-TIERS ET AUX DEAUX-ANTS.

MONSIEUR,

En vous dédiant, comme au fondateur et au promoteur de l'éducation industrielle en France, cette publication d'un Cours entrepris à votre invitation et en quelque sorte sous vos auspices, je me rends l'interprète des sentiments de reconnaissance que doivent à vos généreux efforts tous ceux qui désirent sincèrenent l'accroissement de note prospérité nationale, des sentiments que vous a depuis longtemps voués cette portion si intéressante et si éminemment utile des nations civilisées, que vous affacts, l'aspire, r. l. .

### DEDICACE.

avez conviée, sur tous les points de notre belle patrie, à sortir des étroits sentiers de la routine, pour partager les bienfaits d'une instruction positive, préparée par les travaux impérissables des géomètres qui ont illustré les deux derniers siècles et le nôtre,

Je paye, en même temps, aux nobles encouragements, à la constante amitié dont vous n'avez, monsieur, cessé de m'honorer depuis mon début dans la carrière pénible des sciences, un tribut bien cher à mon cœur, et que je me félicite d'avoir une occasion aussi propiec de vous adresser publiquement.

Puissiez-vous, monsieur, trouver que cet hommage des efforts que j'ai faits, de mon côté, pour contribuer à faciliter, aux jeunes industrieux, l'entrée de la Mécanique, n'est point indigne de leur être offiert comme le développement d'une de vos pensées, et comme un exercice utile sur l'objet des leçons que vous leur avez, le premier, professées avec un vêrtiable succès.

PONCELET

### AVANT-PROPOS.

Le plan de cet ouvrage différant, pour la forme et pour le fond des idées, de celni qui a été jusqu'à présent snivi dans les Traités publiés sur la même matière, il y aursit, de ma part, une sorte d'amont-propre et de présomption à ne pas faire counsitre les motifs qui, malgré toute l'estime que m'inspirent les excellents travaux de mes devanciers, m'ont déterminé à m'écarter aussi notablement d'une méthode d'enseignement consacrée, en quelque sorte, par l'uasge, et dont les avantages incontentés sont le fruit d'une longue expérience.

Chargé, depnis 1825, de professer, à l'école spéciale de l'artillerie et du génie, le Cours de Mécanique appliquée aux machines, j'ai dù approfondir plus particulièrement les théories qui dominent cette branche importante de nos connaissances, et qui en rendent l'étude et les applications le plus facilement accessibles ; je me suis ainsi familiarisé avec une manière de voir qui diffère, à quelques égards, des idées généralement admises dans l'enseignement de la Mécanique élémentaire, et qui se rapproche davantage de la méthode qu'ont adoptée le petit nombre des géomètres qui ont cultivé spécialement la science des machines. Je veux parler du principe géneral des forces vives et des notions qui s'y rattachent, principe qu'il ne faut pas confondre avec celui de la conservation des forces vives dù à Huyghens, lequel n'a lien que sons certaines restrictions particulières, tandis que le premier subsiste, saus conditions quelconques, quand on ne néglige aucune des actions qui peuvent naître, soit de la réaction réciproque des corps du système, soit de la nature de leurs liasons ou de leurs mouvements, soit enfin des forces on causes étrangères qui feraient changer, à chaque instant, les conditions de cette liaison,

Mais le principe des forces vives n'est lui-même qu'un corollaire

très-immédiat du principe général de la transmission de l'action ou du travail mécanique des forces, lequel revient, quant au fond, au principe de d'Alembert et à celni des vitesses virtuelles, des qu'on envisage la force d'inertie comme une simple pression, et le moment virtuel comme l'expression de la quantité d'action on de travail instantané de chaque force, par rapport an mouvement virtuel jufiniment petit, qu'on suppose imprimé, au système, d'une manière indépendante et sous la seule condition qu'il puisse le prendre sans que l'action réciproque des différents corps et des véritables forces, relative à l'état réel de repos ou de mouvement, soit aucunement troublée. En effet, le principe de la transmission du travail, appliqué ensuite à ce mouvement réel, et en tenant compte, comme on vient de le dire, de toutes les forces intérieures et extérieures qui peuvent l'empêcher on le favoriser, conduit immédiatement, par la sommation facile et tout à fait élémentaire des quantités de travail dues, en particulier, aux forces d'inertie, à l'énoncé le plus général du principe des forces vives ou de l'égalité de la somme des forces vives et du double de la somme algébrique des quantités totales de travail développées, par les différentes forces, entre les positions ou instants extrêmes pour lesquels on considère le mouvement des corps.

Envisagé sous ce point de vue, le principe de la transmission du travail comprend implicitement toutes les lois de l'action réciproque des forces, sous un énoncé qui en facilité infiniment les applications à la Mécanique industrielle, qu'on pourrait nommer la Science du travail des forces, et qui, dès les premiers pas des jeunes élèves dans l'étude, se présente à eux comme un axiome en quelque sorte évident par lui-même, et dont la démonstration leur semble superflue dès qu'ils ont bien saisie e qu'on entend par travail mécanique, quantité d'action, et qu'il leur est clairement démontré que c'est ce travail qui, réduit en unités d'une certaine espèce, est, dans les arts, l'expression viraid of l'activité des forces.

Quoi de plus évident, par exemple, et de plus facile à saisir, au premier apereu, que ces énoncés : « Le travail de la résultante de

- « plusieurs forces égale la somme des travaux particls que produi-« sent, ou que pourraient produire, les forces composantes : le tra-
- « vail d'une ou de plusieurs puissances qui mettent en mouvement
- « et font fonctionner une machine égale la somme des travaux
- « partiouliers que développent les résistances, de toute espèce,
- « opposées à ce mouvement, etc.? »

Et quand, ensuite, on voit ces propositions se vérifier constamment et rigoureusement dans toutes les applications, quand on les voit s'accorder sans cesse avec les données certaines de l'expérience. ct avec le résultat d'antres principes non moins immédiats, non moins irrécusables, l'esprit ne peut se refuser à une conviction entière, à nne conviction telle qu'il ne craint plus de s'abandonner aux conséquences variées qui découlent, avec une simplicité admirable, de ces mêmes axiomes dont il a saisi le véritable sens, et apprécié toute la fécondité et la justesse.

Je n'ai pas besoin d'ailleurs d'insister sur l'utilité du principe des forces vives, dans les questions variées de la Mécanique pratique; cette utilité est bien constatée par les heurenx résultats qui ont été obtenus, à diverses époques, de son application à la théorie de l'écoulement des fluides, à celle des différentes roues hydrauliques, et, en général, à toutes les théories concernant le jeu et les effets divers des machines. Mais il convient de rappeler ici que c'est plus particulièrement aux travaux de Daniel Bernouilli, de Borda, de Carnot, de Navier, ainsi qu'à ceux de mes anciens camarades à l'École polytechnique, MM. Petit, Roussel-Galle, de Coriolis, Burdin et Bélanger, qu'on doit cette importante application, et les développements les plus clairs, les notions les plus positives sur le principe des forces vives, pris pour base de la science des moteurs et des machines.

En citant ces travaux comme se rattachant plus spécialement à l'ordro des idées qui forment le caractère essentiel de cet ouvrage, je n'oublie aucunement la part qu'ont euc, aux progrès de la Mécanique pratique, les Parent, les de Parcieux, les Smeaton, les du Buat, les Bossut, les Guilomb, les Monge, les Prony, les Girard, les Arago, los Ampère, les Dupin, les Mongolüer, les d'Aubuisson, les Eytel-woin, les Hachette, les Christian et tant d'autres savants distingués qui, par leurs recherches expérimentales, leurs écrits ou leurs leçons, ont puissamment contribué à éclairer, à étendre ou à propagre les applications utiles et les saines doctrines de la Mécanique.

Appelé, comme je l'ai déjà dit, à créer, en 1838, le Cours de machines de l'École d'application de l'Artillerie et du génie, j'adoptai, sans hésitation, le principe des forces vives et de la transmission du travail; et, mettant à profit tout ce qui avait été jusque-là écrit sur les applications de ce principe, uotamment par BMI. Navier, Burdin et de Coriolis, je tentai de douner uue théorie générale des lois du mouvement des machines, un peu plus complète ct plus rigoureuse que celles que l'on connaissait jusqu'alors. Ce sont les bases de cette même théorie, ce sont les uotious que je use suis formées, depuis longtemps, sur l'action et le travail méanique des forces, que j'ai cassey de mettre à la portée des intelligences les plus ordinaires, dans le cours gratnit que la Société académique de Meta m'a, depuis la fin de 1827, chargé de professer aux ouvriers et artistes de cette ville.

J'apprécie parfaitement toute la difficulté d'une tâche que j'ai entreprise dans l'unique désir de répandre parmi la classe industrieuse, et de loi rendre pour ainsi d'in familières, des doctrines d'une utilité incontestable, des doctrines qu'elle ue pent ignorer sans préjudice, et qui, jusqu'ici, étaient presque exclosivement le partage du petit nombre des ingénieurs. Mais, ayant pour me guider les écrits des géomètres que je viens de citer, et ne perdant jamais de vue, dans l'exposition des vérités foudamentales de la science, la clarité et la rigueur de démoustration dont nos maîtres en Mécanique nous ont offert de si beaux modèles dans leurs Traités élémentaires, J'ai la coufiance de ne m'être point égaré, et d'être compris par tout lecteur qui possède la connaissance des propositions les plus simples de la géométrie.

Les notions fondamentales dont il s'agit composent la matiere des dix premières leçons de mon Cours, elles sont accompaguées d'applications nombrenses qui me paraissent propres à en faire ressortir le but et l'utilité. Les unes et les antres doivent être considérées comme une introduction indispensable à l'étude des principes plus généraux de la Mécanique, et de leurs applications spéciales aux différentes questions de la pratique. Je ne leur dunnai point d'autre destination, des la première année du Conres, lorsque je me proposai de professer la Mécanique anivant le plan exposé dans le texte des leçons normales du Conservatoire des arts et métiers; et j'ait tont lieu de croire que le célèbre auteur de cace cleçons appronvera les motifs qui m'ont fait adopter une telle marche, on faveur des résultats avantageux qu'il est possible d'en re-cesilir.

M. Dnpin, lui-mème, l'a dit dans un des passages de son beuu Discours sur le progrès des connaissances de Géométrie et de Mécanique deus la classe industrieuse, passage d'une vérité et d'une justesse frappantes, et que nous avons adopté, sans hésitation, pour servir d'opigraphe à cet ouvrage; M. Dupin l'a dit : - Il est, dans la Géo-métrie et dans la Mécanique, certaines vérités étémentaires, pal-pables, fécondes, qui sont les premiers et les plus simples raports des dimensions, des mouvements et des forces. Voile et vérités dont il importe que chacun se reade un compte raisonné, etc. » Plus loin il a ajouté : « Pour obtenir de grands et prompts résultats dans le développement de l'industrie d'un peu-ple, je l'ai dit, je le redis encore, il faut répandre, avec largesse, et ces vérités élémentaires et ces méthodes fondamentales qui réunissent à la fois la simplicit, la rigueur et la facilité, »

N'est-ce pas, en effet, sur les premières notions , sur les notions si abstraites de la force, du temps et du nouvement , qu'il faut d'abord insister? Ne sont-ce pas les propriétés physiques les plus simples des corps, les déductions les plus élémentaires relatives au chaugement d'état qu'ils subissent par l'action des forces, et les lois de leurs résistances diverses qu'il faut d'abord bien faire connaitre? Et la Mécanique rationnelle est-elle autre chose qu'une science d'abstractions avant l'instant où on essaye de l'introduire, en quelque sorte, dans le monde physique et matériel tel que nous le présentent les ateliers des arts industriels? Enfin n'avoue-t-on pas, tous les jours, qu'un espace immense sépare la Mécanique, tello qu'on l'enseigne dans nos écoles, de ses applications mêmes les plus usuelles et les plus simples? Là c'est la compressibilité ou la flexibilité naturelles des corps : ici c'est leur inertie, ce sont les résistances, de toute espèce, qu'ils opposent au mouvement et à l'action des forces, qui viennent, si non démentir complétement, du moins modifier tellement les déductions théoriques, que les résultats diffèrent souvent du simple au quadruple ou au quintuple. Et que deviendraient nos jeunes industrieux si, abaudonnant, faute de temps, l'étude de la Mécanique à l'instant où ils ont un peu appris de statique ou de dynamique, ils allaient reporter, dans leurs ateliers, les idées incomplètes et parfois fausses qu'ils auraient acquises sur l'équilibre absolu et le mouvement idéal des corps parfaitement durs ou parfaitement clastiques, sur les machines simples, qui ne sont, en effet, que des machines géométriques, la forme extérieure étant la seule chose qui leur reste?

A la vérité, les artistes sont peu cuclins à prendre les abstractions pour des réalités, ils ne s'en dégoûtent même que trop facilement dès le début; et, en supposant qu'ils se soient laisé séduire pendant un temps, le danger ne serait pas grand pour des hommes qui, journellement, étudient, par le tact et par une longue pratique, les véritables qualités physiques et mécaniques de la matière. Toujours est-il qu'ils auraient perdu un temps précieux, et que les demi-connaissances qu'ils pourraient avoir acquises, loin de leur être profitables, ne fersient que leur inspirer une sorte d'éloignement et de mépris pour les vérités positives de la science.

On conçoit bien, d'après cette manière de voir, que je veux , pour nos jeunes élèves, une instruction solide, appuyée de données positives et de chiffres exacts, nourrie de principes d'une application immédiate dans les arts, une instruction telle enfin qu'elle puisse porter des fruits dès les premiers pas de l'élève dans l'étude. et à quelque époque que la nécessité ou sun peu de persévérance lui fassequitter l'enseignement de la Mécanique. Et cette opinion, que je me permets de jeter en avant, à l'instant même où tant d'habiles professeurs, pour répondre à l'appel de M. Dupin, tentent d'ouvrir les voies les plus courtes et les plus faciles à l'enscignement de la classe industrieuse, cette opinion, dis-je, ne pourra être considérée comme une injuste agression envers les doctrines jusquelà reçues, mais bien comme une justification des moyens que j'ai eru utile de mettre en usage pour atteindre le but désiré. Elle servira aussi, j'espère, à me mettre à l'abri des critiques qui pourraient désapprouver que j'aie fait précéder la Mécanique de notions élémentaires sur la physique des corps, et que j'aie composé un volume entier sur le développement de principes en apparence trèssimples, lorsque ces principes occupent à poine quelques pages dans les Traités ordinaires; de ce qu'enfin j'aic accordé tant d'espace à des applications qu'on a coutume de rejeter dans les recueils spéciaux, et qui semblent trop complexes pour servir de simples exercices numériques.

Loin de craindre, en effet, d'en avoir trop dit sur les applications, je regrette, au contraire, que le temps m'ait manqué pour donner tous les dévelopments inécessaires à celles qui concernent l'action des moteurs animés ou inauimés, les divers frottements ou résistances nuisibles des corps, et la force de réaction qu'ils opposent directement à la traction, à la compression, à la rupture, etc. Ces applications eussent, en quelque sorte, complété le tableau et l'étude des différentes forces que présentent les phénomenes de la Mécanique industrielle; elles cassent servi à donner aux élèves une connaissance substantielle de ces causes de mouvement, dont la nature intime échappe à notre intelligence quoiqu'elle se manifeste à nous par des effets matériels si variés, si distincts, et avec lesquelles on ne saurait trop tot se familiariser par l'étude réfiéchie de ce qu'elles offrent de plus simple et d'immédiatement mesurable ou compréhensible. Je compte poursuivre ces applications un peu plus tard, si celles que je publie aujourd'hui sont favorablement accueillies, et s'il m'est démontré, par l'expérience ou par des avis éclairés, que je ne me suis pas engagé dans une fausse route. On remarquera, au sarplus, que o'est fort souvent à cette connaissance des premiers éléments de la Méoanique que se bornent ses applications les plus usuelles aux arts industriels, ce dont on juge aisément à la lecture des ouvrages qui en traitent d'une manière spéciale. Les combinaisons des forces et du mouvement n'apparsisent que lorsqu'on se propose d'entrer plus avant dans l'étnde des phénomènes, ou qu'ils'agit de les approfondir dans toutes leurs parties, et de remonter jasqu'aux causes, plus ou moins lointaines, qui les produisent.

Qu'il me soit permis, avant de terminer, de payer ici un juste tribut de reconnaissance à deux de mes collègues qui se sont empressés de coopérer à l'établissement du Cours de Mécanique industrielle dans la ville de Metz, et auxquels on doit presque entièrement tout ce que ce Cours a, jusqu'à présent, porté de fruits véritables. M. le capitaino du géuie Gosselin, dont le zèle pour tont ce qui tient à l'enseignement, et dont les connaissances étendues en Mécanique sont appréciées de ses collègues, a bien voulu, dans l'état fâcheux de santé où je me trouvais, lors de mes premières leçons de 1827, prendre part à la rédaction lithographiée des Préliminaires du Cours, de ceux-là mêmes que je publie aujourd'hui avec des additions et des changements nombreux. D'après les sollicitations des auditeurs, il n'hésita pas à continuer seul de remplir, pour los leçons suivantes, cette tâche, rendue aussi délicate que pénible, par la nécessité de rédiger, à la hâte, chaque sommaire pour le distribuer dans l'une des plus prochaines séances. J'avais, il est vrai, adopté, pour ces dernières leçons, le texte du Conrs de M. le baron Dupin ; mais, de légers changements, de légères additions tels qu'en apportent nécessairement le caractère de l'auditoire et du professeur, enfin l'impossibilité de distribuer gratuitement le texte impriné au grand nombre d'ouvriers qui , la première année, suivirent les leçons de Mécanique, ou d'obtenir qu'ils se le procurassent à leurs frais, ont suffissamment motivé une pareille mesure qui semberait d'abord uu double emploi.

Ala reprise du Coura, en novembre dernier, M. Gosselin a pourssiri, avec non moins de zèle, la rédaction des quotores leçons qui soccèdentaux Préliminaires. Nous lui devous également d'avoir continué, cette année, les intéressantes répétitions entreprises, dès la première, par M. Bardin. Bien que ces répétitions, qui ont pour base essentielle la majeure partie des applications qu'on trouvera à la fin de ce volume, n'aient pu être complétées entièrement, il nous est permis d'en attendre les plus heurenx résultats, aux concours prochains des étèes, d'aprèse cux qu'avaient déjo blenous M. Bardin.

Ce professeur, dont l'amour du beau et du bien est au-dessus de tout éloge, a parfuitement réussi, dès la création du Cours de dessin géométrique, à mettre en œuvre la méthode des moniteurs, qui désormais paraît devoir faire la base de l'enseignement industriel à Metz, et que M. Bergery vient d'approprier, avec tant de succès, à celui de la Géométrie élémentaire. M. Bardin ne craignit pas de joindre, aux fonctions pénibles qu'il remplissait alors pour son propre compte, celle d'organiser des conférences pour les élèves du Conrs de Mécanique ; il en sentait, comme moi , la nécessité, et œ qu'il en recueillit d'avantages, dans le petit nombre des séances qui précédèrent l'instant où tant de fatigues l'obligèrent à suspendre la suite de ses utiles travaux , atteste l'excellence de sa méthode, et le rare talent qu'il a d'agir sur l'esprit des jeunes ouvriers : conférences particulières et préalables avec les moniteurs du Cours; exercices généraux dirigés par chaque moniteur et présidés par le professeur; travaux extérieurs concernant les questions d'application, la rédaction des épures, le calcul; exercices sur le terrain, levers de bâtiments, d'outils et de machines, sous l'inspection respective des moniteurs, etc.; voilà, en peu de mots, ce qui constitue la méthode de M. Bardin. Elle est pénible sans doute pour le professeur, mais, en revanche, elle porte d'excellents fruits, et, je me plais à le redire, on lui doit, en majeure partie, le bien qu'a pu produire, dans la ville de Mets, l'enseignement de la Mécanique.

Il n'est aucun lecteur qui, en parcourant cet ouvrage, ne s'apercoive, de suite, que j'ai dirigé tous mes efforts vers les moyens de ramener les lois abstraites de la Mécanique dans le domaine de la Géométrie, et d'en rendre ainsi l'accès facile à quiconque joint, à la connaissance des propriétés des figures semblables, celle du tracé des lignes assujetties à des lois déterminées ou données par des tables : or, M. Bardin , sentant bien l'importance de cette manière d'envisager l'étude de la Mécauique, avait eu le soin d'exercer particulièrement ses élèves aux tracés dont il s'agit. Que ne devionsnous donc pas attendre de sa coopération, si une maladie cruelle n'était venne malhenreusement interrompre ses travanx, et ajourner ses succès! Déjà il était convenu, entre nous, que la partie descriptive des leçons de Mécanique serait immédiatement suivie de l'exécution et du tracé effectifs de chacun des détails qui constituent les éléments des machines et des outils ; déjà M. Bardin et moi nons nous étions occupés des moyens de choisir et de réunir ceux de ces éléments que la théorie et l'expérience indiquent comme les plus parfaits ; mais la nécessité veut que cet utile projet soit remis à une époque plus favorable ; car je n'ai ni le temps ni la santé nécessaires pour remplir seul une parcille tâche, et personne, plus que M. Bardin, n'est capable de le faire avec succès.

Jo n'oublierai pas, non plus, que je dois le dessin des plauches jointes à cet ouvrage, à l'obligeance de M. Bardin, neren, jeune élève sortant do l'École des mines, qui a naivi nos Cours industrials de cet hiver, et dont les talents acquis et la persévérance ont déjà obtenu une juste récompense. Je le prie de recevoir ici mes publics remerciments.

## COURS :

DE

### MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.

### PRÉLIMINAIRES.

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA CONSTITUTION ET LES PROPRIÉTÉS PHY-SIQUES DES CORPS.

### ÉTATS PRINCIPAUX DES CORPS.

1. Les corps se présentent sous trois états principaux qui en comprennent une foule d'autres intermédiaires.

Corps à l'état solide, ou solides : tels sont les pierres, les bois, certains métaux, etc., qui résistent plus ou moins à la pression.

Cet état ne présente rieu d'absolu : certains corps solides sont durs, cassants, fragiles, tels que le verre, l'acier trempé, le marbre, ctc.; d'autres sont mous, duteiles, tels que le beurre, l'argile ou terre glaise, le plomb, l'or, le cuivre, le fer (principalement à chaud). On dit aussi des métaux duettles qu'ils sont multabels à.

La ductilité ou la malitabilité de certains métaux est de la plus haute importance pour les arts industriels; elle réside essentiellement dans la qualité qu'ont ces corps de pouvoir changer de forme d'une infinité de manières sans se rompre ni se diviser : nous verrons bieutôt des exemples de la grande ductilité de l'argent, de l'or et du platine.

2. Corps à l'état liquide, ou liquides; tels sont l'eau, le vin , les

liquens en général, le métal appelé mercuro ou vif-argent, etc., let quels se distinguent des corps solides par l'extrème mobilité de leurs porties. Cette mobilité s'observe à divers degrés dans les fiquides : elle est très-grande dans les échers, l'alcool ou l'espri-devin rectifié; elle l'est moins dans l'eau, le vii ; elle l'est encoins dans l'eau, le vii ; elle l'est encoins dans l'eau, le vii ; elle l'est encoins dans l'eau, le vii ; elle rest encoins dans l'air au lieu de se diviser comme l'eau. On distingue ect état particulier des liquides en disant qu'ils sont eigeuez, ou qu'ils ont de la viscosité. Enfin, un corps liquide peut se trouver dans un état très-voisin de celui des corps solides mous ; c'est celui des pétés en général ou des corps péteux.

2. Corps à l'état gazeux, nommés gax et repeus z cette classe comprend l'air qui nous environne de toutes paris, dans lequel nous vivons, et tous les corps analogues qu'on nomme pour cette raison aériformes, corps qu'il ne faut pasconfondre avec les repeurs condenséesou brouillards; ceux-ci étant simplement formés de bulles, de gouttelettes de liquide très-petites et asspendues dans l'air.

On nomme spécialement sepseurs, les gau qu'on obtient des liquides, lorsqu'on les chauffe dans des vases clos de toutes parts; clles sont presque toutes invisibles comme l'air : telle est, par exemple, la vapeur d'eau qui se forme dans l'intérieur des chaudières des machines à feu.

L'asygène ou air riale, qui entretient essentiellement la combustione des corps et la respiration des animaux ¡ l'asset, dont le mélage avec l'oxygène constitue l'air ordinaire et sert à modérer les effects de celui-ià, mais qui, employà seul, ne peut curtectinr in la combustion ni la respiration; l'hydrogène ou air inflammable, qui, à l'aide d'une certaine chaleur, se combine avec l'oxygène de l'air, et produit la flamme qui éclaire nos habitations ; l'acide carbonèpee, résultant de la combustion du charbon pur (carbone ) on de l'union de ce dernier avec l'oxygène, et dont la présence se fait sentir dans les chambres closes où brûle du charbon, dans les lieux où fermetent les raisins, le vin, et ce, sont antant de gas.

L'existence, la matérialité de l'air, des gaz et des vapeurs, est prouvée par toutes sortes de faits : enfermés dans des enveloppes flexibles et imperméables, ou qui ne se laissent pas traverser, par exemple dans une vessie, ils résistent à la pression comme les corps soldes ordinaires. — Un verro renversé étant plongé dans l'eau, l'air qu'il contient ne cède point as place au liquide, mais celui-ci remonte et remplit le verre dès l'instant où l'un pratique, à sa partie supérieure, une ouverture qui permette à l'air de s'échapper. Les vents, les ouragans qu'in e sont que de l'air en mouvement, renversent des arbres et des maisons comme le fersient des torrents d'au ; l'air à ailleurs s'oppose, aussi bien que cette dernière, an mouvement des corps solides, et c'est e qu'on nomme a résistanse. Enfin, on sait encore que le vent est employé comme moteur des machines de l'industrie, et qu'il en est de même de la vapeur d'eau, quoique dans des circonstances bien différentes la

4. Almosphère. Nous avons insisté principalement sur l'air, parce que o'est le gaz le plus universellement répands sur notre globe, qu'il l'eureloppe tout entier bien au delà des plus hautes montagnes; que tous les corps y sont plongés, et qu'il joue un rôle essentiel dans tous les phénomènes naturels et dans ceux de la Mécanique industrielle. Remarquons d'ailleurs que cette masse d'air immense dans laquelle nous vivous et sommes plongés, se nomme atmosphère; ce qui a fait donner à l'air lui-même le nom d'air atmosphérique, pour le distinguer des autres gas qu'on nomme quelquefois aussi des airs.

5. Fluidité, changements d'état des corps. Les liquides, les gaz et les vapeurs, se nomment en général des fluides, d'un mot latin qui signifie couler; les corps. comme nous l'avous dit, sont plus ou moins fluides, ils ne possèdent pas tous au même degré la fluidité.

Un grand nombre de corps connus peuvent, au moyen de la chaleuret sans aubir aucune altération intime ou intérieure, prendre successivement l'état solide, liquide et gazeux : telle est l'eau, qui est solide à l'état de glace et de neige, liquide dans son état le plus ordinaire, gazeuse ou à l'état de vapeur quand on la chauffe dans des vases clos. On nomme fusion, liquifaction, le passage de l'état solide a l'état liquide; esporiacion; rodatilisation; le passage de l'état solide a l'état liquide; esporiacion; rodatilisation; le passage de l'état solide ou liquide à l'état de vapeur; enfin, condensation, le retour de ce dernier état aux précédents, et solidification, congidation, cellu d'état liquide à l'état solide. Certains corps ne sout susceptibles que de prendre deux de ces trois états, da moins par les moyens issurici consume; il en est d'autres qui ne se présentent constan-

ment que sous un seul de ces états, tels sont les corps dits infusibles ou réfractaires, et les gaz nommés permanents, au nombre desquels on doit compter l'air; mais la classe de ces corps diminue tous les jours, à mesure que nos progrés en physique augmentent.

#### DIVISIBILITÉ DES CORPS.

6. Fivides. La divisibilité des corps est de toute évidence pour les liquides et les gas; on conçoit même que la division ou la séparation des parties pourrait y être pousacé a un degré extrême; et, comme tons les corps solides peuvent être amenés à l'état de fuides, su moyen des agents physiques et chimiques, c'est-à-dire en les dissolvant, en les chauffant, en les attaquant avec les acides, on conçoit que la divisibilité est une propriété générale de la matière. Mais il n'est pas inutile de faire connaître les moyens particuliers qu'on peut mettre en usage pour opérer et apprécier physiquement, même dans les corps solides, cette extrême divisibilité de la matière, d'autant plus que ces moyens constituent l'Obiet principal d'un grand nombre d'arts industriels.

7. Solides. On divise les pierres, les hois, les métaux, etc., par le choc ou par le frottement, à l'aide de marteaux, pilons, meules, molettes, coins, ciseaux, seies, râpes, limes, rabots, etc.

On sépare les parties les plus fines des plus grossières, avec les tamis et les blutoirs; on atteint encore mieux le but en employant la décantation, la centilation, ou, dans certains cas, la sublimation La décantation consiste à verser dans l'eau les matières déjà pul-

vérisées, à les agiter, à laisser reposer le mélange pendant un temps plus ou moins long, selon l'état de division qu'on veat obtenir, puis âtransvaser l'eau pour la laisser déposer de nouveau, et ainsi de suite. Il est des parties tellement fines, qu'elles emploient plusieurs jours pour se précipier. La décantation exige, comme on voit, que la matière ne puisse se fondre, se dissondre dans l'ean, et que, par son poids, elle puisse s'en précipiter.

La centitation rempit le même but. L'air mis en mouvement par un souffet, van ou ventilateur, entraine les parties d'austant plus loin qu'elles sont plus fines. C'est ainsi qu'on divise quelquefois le charbon et le soufre dans les poudreries, et que, dans nos campagnes, on sépare les graines de blé de leur enveloppe.

La sublimation consiste à vaporiser les corps au moyen de la

chaleur, dans des vases fermés, et à condenser les vapeurs par le refroidissement. C'est ainsi qu'on prépare la fleur de soufre, le mercure ou vif-argent, etc.

8. Extrême divisibilité des corps. Ces opérations donnent déjà un idée de la grande divisibilité de la maitère; en voici encore plusieurs exemples. — Quand on observe le cône lumineux produit par les rayons du soleil, qui traversent une petite ouverture pratiquée dans une chambre observe où l'on a gaté des poussières très-fines, on aperçoit une infinité de corpuscules ou grains de matière en mouvement, invisibles de toute autre manière, et qu'on ne peut palper ou sentir au simple toucher. — Cinq centigrammes ou un grain de carmin, dissous dans 18 kilog, d'esu, colorent toute ectte masse, et le nombre total des parties colorantes visible, en supposant deux de cos parties seulement par centigramme d'eau, est de trois millions.

Un fil de platine recouvert d'argent, étiré à la filière, et remis ensuite à nu en dissolvant l'argent dans l'exu-forte, peut être amené à un tel degré de finesse, que son dismètre est seulement le \_\_\_\_\_\_, d'un millimetre, et que 3000 pieds ne pèsent qu'un grain z il faudrait 140 de ces filip pour former un faisceau de la grosseur d'un seul brin de soie. Or, 3000 pieds valent 432000 lignes, et chaque ligne de longueur pouvant, sans difficulté, être partigée en dix parties au moins, cela fait plus de 4 millions de parties dans un grain de platine formant environ 2 millimétres cubes.

Ce dernier exemple prouve en même temps la grande ducilité du platine et sa ténacié. L'or et l'argent ne sont guére moins ductiles. Un calcul analogue à celui qui précède, démontre, par exemple, que l'or qui recouvre le fil doré du brodeur est réduit en lames qui ont au plus şriir. de ligne d'épaisseur; d'où il sersit facile de conclure aussi l'extréme divisibilité de l'or.

La nature nous offre des exemples de corps organisés, où la ténutié et la division de la natière sont poussées plus loin encorre: tels sont les animaus infusiones qu'ou aperçoit seulement au microscope dans certains liquides, et qui paraissent constitués dans toutes leurs parties d'une manière analogue aux autres animaux, et donés des mêmes qualités physiques, quoique plusieurs milliers puissent tenir sur l'extrémité de la pointe d'une aiguille au

9. Atomes, molécules, etc. L'imagination et le raisonnement peu-

vent aller au delà encore; mais s'ensuit-il que les parties des corps soient divisibles indéfiniment? Les phénomènes de la chimie semblent prouver le contraire.

Dans la multitude presque infinie des combinaisons et des transformations possibles des corps, la matière sort intacte et avec toutes ses qualités primitives quand on l'a isolée convenablement. S'il n'en était pas ainsi, tout finirait par changer de nature et d'aspect sur notre globe, tout s'y anématrist sans retour, et les lois immuables qu'on y observe depuis tant de siècles, cesseraient bientôt d'y résner.

Les dernières parties de la matière, qui ne sont divisibles ni attérables en aucune manière, se nomment atomes, et l'on appelle molécule, particule, l'ensemble de plusieurs atomes unis entre eux et formant un groupe.

#### POROSITÉ DES CORPS.

10. Pores, volume réal, volume apparent. On nomme en général pores les intervalles compris entre les atomes, les particules et les divers groupes de particules qui composent les corps. Les premiers sont tout à fait imperceptibles; quant aux derniers, on peut, dans bien des cas, s'assurer de leur existence. — L'éponge offre l'exemple de pores de diverses grandeurs.

L'espace occupé par la matière propre d'un corps est ce qu'on nomme son volume réel.

L'espace limité par l'enveloppe extérieure d'un corps est son volume apparent.

La différence du volume apparent au volume réel est le volume des pores. Ainsi, plus le volume apparent dinime, plus il se rapproche du volume réel; c'est co qui a lieu, par exemple, dans l'éponge, qu'on peut comprimer jusqu'à un dixième, un vingtième de son volume primitif.

11. Tissus, corps organiques. La procisié est manifeste dans une infinité de corps qui se laissent pénétrer par les fluides: tous les tissus, les éciffes, les cuirs, les bois sont dans ce cas, et c'est sur cette propriété qu'est fondé l'emploi des filtres. — Les bois augmentent de poids et gonflent par l'humidité, ils se retirent sur euxmêmes et diminuent de poids par la sécheresse, ainsi qu'on le voit

dans les planchers, portes et lambris de nos babitations; o'est pour éviter ces effets, autant que pour préserver les bois de la destruction, qu'on les recourre de vernis ou de goudrons. — En insérant des coins do bois bien sec, dans une rainure pratiquée autour des bloes de pierres é etraire pour en former les meules de moulins, et en les bumectant ensuite, ils produisent par leur gonflement des efforts qui suffiient pour détacher ces blocs des massifs qui les renferment. — Les cordes mouillées augmentent également en diamètre et dinnimente n longœur; de la un moyen non moins juissant, «mployé par les anciens pour soulerer d'énormes fardeaux.

Pierre. Certaines pierres, telles que le grês ou pierre de sable, servent de filtres comme les tissus; toutes augmentent de poids quand on les expose à l'humidité; sorties fraichement des carrières elles sont humides, ce qui rend possible la taille même des plus dures, ainsi qu'il arrive, entre autres, pour la pierre à faish dures, ainsi qu'il arrive, entre autres, pour la pierre à faish.

Métaux. Les métaux cux-mêmes se laissent pénétrer par les fluides; c'est ce que prouve l'expérience qui a été faite à Florence, par les académiciens de la Crusca, sur me boule d'or, mince, remplie d'ean, et qui, soumise à une forte pression, laissait suinter le liquide par tous ses pores; expérience répétée depnis pour d'autres métaux.

12. Preure générale de la porosité. Cependant il n'en est pas ainsi de tous les corps; le verre, en particulier, paraît être absolument imperméable aux liquides et aux gaz, et c'est ce qui le rend précierx dans une foule de circonstances; mais, comme il sera bientôt pronré que tous les corps indistinctement, soit soidies, soit fluides, diminuent de volume par la compression et le refroidissement, il demeure établi que tous aussi ont des pores entre leurs atomes et molécules.

DE LA COMPRESSIBILITÉ DES CORPS.

 Définition. La compressibilité des corps est la propriété qu'ils ont tous d'être réduits, quand on les comprime, à un moindre volume apparent.

Tissus. Les tissus naturels et ceux des arts, tels que l'éponge, le cuir, los bois, les étoffes, qui sont très-poreux, sont aussi les plus compressibles des corps solides; cette propriété sert à en extraire les liquider qu'ils contiennent. Les étoffes mouillées, le papier sorti

fraichement de la cuve de fabrication, la betterave réduite en pulpes, abandonnent, sous l'action de la presse, les liquides renfermés dons leurs pores.

Pierres. On sait que les pierres empilées dans les colonnes et les murailles de nos édifices, s'affaisent, se tassent ou secompriment et s'écrasent même sous une charge considérable; c'est ce que prouve en particulier l'accident survenu anx piliers qui supportent la coupole du Panthéon ou église Sainte-Geneviève, de Paris.

Métaus. Quand on les frappe à coups de marteau, de mouton, de balancier, ils s'écrouissent, ils deviennent plus compacts, leur volume est réduit; c'est ce qui arrive en particulier dans le battage des monnaies.

14. Principe de l'égalité de pression des fluides. Un principe trèsimportant, déconvert par Pascal, est celui de la répartition uniforme ou de l'égalité de la præssion excreée par les liquides, en tous
sens et perpendiculairement aux parois des vascs qui les contienent: ainsi, par exemple, dans l'expérience c'dessus, la pression
du liquide sur chaque centimètre carré de la base du piston, a lieu
aussi sur chaque centimètre carré de la surface du fond et des parois cylindriques de la pièce; ce principe qui sert de fondement à
la construction des presses hydraniliques, s'étend d'ailleurs aux
luides aériformes dont il va être question. Il se démontre en pratiquant une ouverture dans nne partie quelconque des parois, et la
remplissant par un piston ; ce dernier est refoulé avec un effort qui
ext à celui de l'autre piston, dans le rapport de sa surface en

<sup>&</sup>quot; Nous verrons plus loin comment la pression peut se mesurer à l'aide des poids ; il ue à agit teiq ue d'énoncer des faits, des données de l'expérience. Voyez d'ailleurs les numéros suivants.

contact avec le liquide, à celle de la surface parcille du premier piston.

Per exemple, si la surface de la base du premier piston est de to centimètres carrés, et la pression qu'il supporte 68 kilog., tandis que la surface de base de l'autre piston est de 128 centimètres carrés, la pression exercée perpendiculairement à cette dernière sera de 1156 x 1168. Hilog.

15. Gaz. Ils sont les plus compressibles de tons les corps. -Quand on refoule de l'air, au moyen d'un piston, dans un tube cylindrique fermé par un bout (pl. I, fig. 1), par exemple, dans le corps de pompe d'une seringue ou du briquet à air, dit pneumatique, il peut être réduit, par le seul effort de la main, au dixième, au vingtième de son volume primitif; ce volume diminue même à mesure qu'on augmente de plus en plus l'effort ou la pression; mais il ne peut se réduire à rien en aucune manière, attendu l'inaltérabilité, l'impénétrabilité des molécules de l'air ou des gaz ; il y a donc une limite nécessaire à la compression. Quand on diminue ou qu'on cesse tout à fait la pression, le piston revient progressivement vers sa position primitive; et si, le tube étant prolongé convenablement au-dessus du piston, on éloigne ce dernier progressivement du fond, l'air se répand ou s'étend au-dessous, en occupant un espace de plus en plus considérable, sans qu'il paraisse y avoir de limite à cette augmentation de volume, qu'on appelle expansion des gaz, parce qu'en effet ils tendent continuellement à se répandre en tous sens, et à presser également (14) les parois des vases qui les contiennent.

10. Loi de la compression des gaz. Supposons que, dans l'exemple cidessus, la pression excrede par l'air sous le piston et par centimètre carré de sa surface, soit de l'Albagramme quand cet air occupe un certain volume; si ce volume est réduit à moitié par le refoudement du piston, la pression de l'air intérieur sera doable ou de 2 kilog; elle sera triple ou de 3 kilog; si le volume est réduit au tiers, etc. Si ensuite on raniéen, par degrés, le piston vers sa position primitive, la pression de l'air diminuera dans le même raport que le volume augmentera, et reprendra précisément les mêmes valeurs pour les mêmes positions du piston : cette pression ex répartissant également dians tous les sens, ou ciant la môme raper réparissant également dans tous les sens, ou ciant la môme

pour chaque centimètre carré de surface pressée (14), on peut dire que les rolumes occupés successirement par une même quantité d'air sont réciproquement proportionnels à leur force de pression ou de ressort.

Cette loi, découverte par Mariotte à l'aide d'expériences que nous ne pouvons ici faire connaître, s'étend à tous les gaz.

#### ÉLASTICITÉ DES CORPS.

17. Définition. L'élanicité est la propriété que possèclent les corps de reprendre leur état primitif quand une cause quelconque les en a fait changer; c'est en cela que consiste proprement la qualité de ce qu'on nomme ressort. — Les ressorts sont d'une grande utilité dans les arts; ils serrent à suspendre le sotiures, à faire mouvoir les montres et pendules, à diminner les effets nuisibles de chocs, etc.; c'est par leur élassicité, leur ressort, que le foin, dé découpures de papier, prémunissent les marchandises emballées contre l'éffet des seconsess.

On distingue l'élasticité de forme et l'élasticité de volume. — Le ressort d'acier qui plie, qui change de forme sans changer sensiblement de volume, est un exemple de la première; la densième est manifeste dans l'air, dont le volume apparent diminue par la compression, et redevient exactement ce qu'il était dès qu'elle cesse.

18. Fisides. L'elasticité de volume des liquides est parfaite. Lean, quise divise ets déplaces di facilment quand elle est libre, n'a point sensiblement d'élasticité de forme; si on la fait diminner de volume dans un espace clos et suffissement résitant, et qu'antie on l'abandonne à elle-même, elle reprend exactement son volume primitif, et jouit sinsi à un très-haut degré de l'élasticité de volume.

L'air et les gaz en général sont parfaitement élastiques, et reviennent tout à fait à leur premier état, quelle que soit la pression à laquelle ils aient été soumis; c'est pourquoi on les nomme quelquelois fluides élastiques.

19. Solides; escillations, vibrations. Les corps solides ne se comportent pas de la même manière; il y a une limite de pression au dalà de laquelle ils sont plus ou moins déformés : le meilleur ressort d'acier se brise quand on le plic au delà d'un certain terme. — Les corps sont d'autant plus clastiques qu'ils peuvent revenir d'une déformation plus grande; sous ce point de vue donc une lame de d'acier est plus clastique qu'une lame de plomb; cependant, sous une faible pression, la lame de plomb reprend exactement sa figure primitive, ct, dans ce sens, on pourrait dire qu'elle est parfaitement clastique. Il en est de même de toutes les substances; l'élasticit n'est donç en réalité qu'une propriété rélatire.

Quand les corps solides ont la forme de cabe ou de sphères, leur élasticité, moins apparente que quand ils sont en lames, n'en existe pas moins. - Une boule d'ivoire, enduite d'huile, et tombant d'une certaine hauteur sur une table de marbre ou de fonte, y laisse une tache plus ou moins large qui prouve qu'elle s'est aplatie; elle rejaillit ensuite en s'élevant plus ou moins haut par l'effet du débandement de son ressort. - Une boule d'ivoire est plus élastique qu'une boule de plomb, parce qu'elle rejaillit à une plus grande hauteur et qu'elle reprend sa première forme, ce que ne fait pas cette dernière. - Une bande d'acier circulaire, comprimée dans un sens et abandonnée ensuite à elle-même, s'élargit bientôt en seus contraire, et fait une suite d'oscillations autour de sa forme primitive. Il en est de même de la bille d'ivoire et de tous les corps élastiques qui ont été choqués ou dérangés de leur position naturelle, et abandonnés ensuite à eux-mêmes : ils font une suite d'oscillations de plus en plus faibles, avant de revenir à cette position.

Lorsquo les oscillations deviennent tellement rapides qu'on ne peut plus los discerner d'une manière distincte, et qu'elles se convertissent en une sorte de l'fémissement, on les nomme cibrations ; ce sont ces vibrations qui, transmises d'abord à l'air, puis par l'air à nos creilles, y produisent la sensation des différents sons.

20. Limite d'élasticité des solides. Les corps solides étant susceptibles de perdre leur élasticité, et cette perte ne pouvant provenir que d'un dérangement, d'une altération moléculaires, il importe, dans les srts, de ne point les soumettre à des efforts de traction ou de tension qui dépasent certaines limites.

L'expérience apprend que, sous un effort surpassant 6 à 7 kilog, par millimètre carré de section transversale, une barre de fer, tirée

dans le sens de sa longueur, commence à perdre son élasticité, et MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. qu'elle se sépare ou se rompt sous une pression de 35 à 40 kilog. Il en ex de même de tous les corps ; ils perdent leur élasticité sous un effort bien moindre que celui qui occasionne leur rapture : le fer, la fonte de fer, les bois de chène et de sapin, qui se rompent sculement sous des tractions de 35, de 13, de 9 kilog- environ par millimètre carré de leur section transversale, perdent leur élaticité sons des efforts de 6, de 3, de 2 kilog- environ. Par exemple, un barreau de fer d'un centimètre ou de 10 millim de côté, ayant par conséquent 100 millim, carrés desection, pourra perdre son élasconsequent two annum, business to several, personal principles (900 kilogesticités si on letire avec un effort longitudinal qui excède (900 kilogesquoiqu'il ne se compe réellement que sous un effort & à 6 fois plus grand.

21. La dilatabilité est la propriété qu'ont les corps d'augmenter de volume ou de se difeter quand on les chauffe, d'en diminuer ou de se contracter quand on les refroidit, de reprendre leur volume pri-

mitif quand on les ramène au même degré de chaleur. Gos. Ils sont de tous les corps ceux qui se dilatent le plus per la chaleur. On prouve la dilatabilité de l'air au moyen du thermoscope de Rumfort, qui consiste (pl. I, fig. 2) dans deux boules de verre, closes, remplies de ce fluide et communiquant entre elles par un tube horizontal dont le milieu est occupé par une goute d'espritde vin coloré. La chaleur de la main suffit pour dilater l'air de la boule dont on l'approche, ce qui refoule la bulle d'asprit-de-ria dans l'autre boule. En éloignant la main, le volume de l'air dimi-

nue, et la bulle revient à sa place primitive. 22. Liquides ; thermomètres. L'eau et les liquides en genéral sont aussi dilatables par la chalcur; c'est ce que démostre le darmes mitre, instrument consu de tout le monde, et qui conside [P]. I, fig. 3) en un tube de verre, terminé vers le bas par une bonde, ferusé

par le haut et rempli en partie d'un liquide qui et ordinairment da mercure parce que ce métal jouit de plesieur quilité essetielles que n'ont pas les suires liquides, Le vere éast trè-pes dilatable et los liquides l'étant beaucoup, on conceique la méndre chaleur doit faire monter le niveau supérieur de ce dernier le long du tube, comme le moindre refroidissement doit le faire descondre. — On gradue l'échelle du thermomètre en observant successivement la hauteur du liquide quand on plongé l'instrument dans l'eau houillante et dans la glace fondante, deux degrés de chaleur qui sont constants et faciles à reproduire; l'espace compris entre ces deux positions du liquide est ordinairement divisé en 100 parties égales, dont chacune indique les s'deprés intermédiaires de la chaleur; écts pourquoi on nomme ces thermomètres, thermomètres centigrades. Certains thermomètres sont divisés seulement en 80 parties égales, ce sont ceux dits de Rénnmur; dans leu uns et dans les autres, la division est prolongée au-dessons du point qui répond à la chaleur de la glace fondante, et qu'on nomme le suferiés un ford dans le langage ordinaire, et l'on nonme température d'un corps le nombre des degrés du hermomètre, qu'ir prondent às achaleur.

23. Solidar; pyromètres. Les corps solides se dilatent beaucoup mois que les liquides et les gaz, leur dilatation est cependant rendue sensible lorsqu'on augmente suffissamment l'une de leurs dimensions. Une barre de métal sjustée d'abord entre deux talons (pl. 1, fig. 4), n'y peut plus entrer quand on l'a chauffice à un certain degré. — On construit sur ce. principe des instruments qui severent à mesurer la chaleur de nos foyres les plus ardents, de même que les thermomètres servent à mesurer les températures ordinaires : on les nomme pyromètres.

24. Notions sur le calorique. Dans ces phénomènes, le calorique ou la chaleur se comporte, à l'égard des corps absolument comme les liquides qui , en se logeant dans leurs interstices ou pores, les font gonfler (11). — En compriment ou diminuant le volume des corps par un noyen mécanique queleconque, on en soutire une certaine quantité de chaleur qui devient très-sensible quand la compression a été suffisamment brusque et forte. — C'est ainsi qu'en frappant ou frottant violenument le fer, il finit par s'échauffer, et qu'en comprimant brusquement l'air dans un briguet peuseusatique, il s'en dégage aumen aujouement l'air dans un briguet peuseusatique, il s'en dégage d'une manière insensible. — Réciproquement, on observe que, quand un corps augmente de volume par une cause quelonne, il se réfoldit, il enlève de la chaleur aux corps environnants:

ainsi, dans l'expérience rapportée n° 15, l'air se refroidit ou baisse de température quand on soulève le piston, et il refroidit aussi le tube qui le renferme.

25. Application de la dilatabilité sur arts. La propriété qu'on en particulier les métaux de changer de volume par la chaleur et par la traction ou la compression a été mise à profit dans les arts.— C'est ainsi que M. Molard est parvenu , au moyen de tirants de fec chanifés, pais ensuite récroités, à rapprocher et à remettre, dans leur aplomb, les murs du Conservatoire des artest métiers de Paris, que l'on a conolidé la couple de St-Pierre de Rome, d'un ocrele de roiture, et qu'on freits une foule de corps, en les enveloppant avec force de bandes de fer placées à chand. On conçoit, en effet, que, le métal venant à se refroidir et tendant à rentrer sur luimene, fait effort contro les obstacles q'on lui a présentés, de la même manière (17) que s'il avait été réellement allongé par une forter traction.

En se rappelant la dilatabilió des métaux, on évitera une foule de fautes dans les constructions. — On évitera, par exemple, de sceller à leurs extrémités des barres d'une certaine longueur, et dont le raccourcissement ou l'allongement serait nuisible; on laissera à toutes les piéces le je uc la liberté nécessiries : ces précutions sont particulièrement indispensables dans l'établissement des lisses en fer des grands ponts, dans celui des tuyaux de conduite en fonte des fontaines, etc.

 Résultats d'expériences. De 0 à 100° centigrades, l'allongement d'une barre de 1 mêtre est, pour

|                      |  |  |  |  |  |  |  | micr.   |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| L'acier, de          |  |  |  |  |  |  |  | 0,00124 |
| Le fer, de .         |  |  |  |  |  |  |  | 0,00122 |
| Le cuivre rouge, de  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00172 |
| Le cuivre jaune, de. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00188 |
| Le verre, de         |  |  |  |  |  |  |  | 0,00087 |

L'allongement est à peu près constant d'un degré à l'autre, pour l'intervalle de 0 à 100° du thermomètre; mais il n'en est pas tout à fait ainsi au delà. D'après les belles expériences de M. Gay-Lussac, la dilatation ou l'augmentation du volume de l'air et de tous les gas, pour chaque degré du thermomètre centigrade, est de 0,00875 = \frac{1}{127} de leur volume à zéro, la pression restant constante ou la même (14 et 18); ainsi, par exemple, le volume d'un gas à zéro d'eant 1"", à 60° cen-tigrades, il sera 1"" + \frac{1}{127} = 1"", 225, si la pression ou la tension n'a pas changel.

### IDÉE DE LA CONSTITUTION INTIME DES CORPS.

- 27. Il résulte de tout ce qui précède que les corps se composent d'atomes indic'halle, sidvisible et dont la petitiese est telle qu'ils échappent tout à fait à nos sens; que ces atomes sont séparés les uns des autres par des intervalles plus ou moins grande et qui sont susceptibles de varier dans différentes circonstances; qu'enfin ces mémes atomes résistent aussi bien aux causes extérieures qui tendent à les rapprocher qu'à celles qui tendent à les désunit, ce qui porte à supposer entre ceux qui sont voisins, des actions réciproques nommées par les physiciens attractions et répulsion. Sans ces actions, les corps reasembleraient à des monceaux de poussière qui vont que une consistance.
- 28. Attractions, réputation moléculaires, etc. Les effets de l'attraction moléculaire se nomment, sclon les cas, affinité, adhésien, adhérence, cohésien, cohérence; ils se manifestent dans une infinité de circonstances, tant pour les liquides que pour les solides. Quant à la répulsion, elle est évidente dans les gar dont les molécules se repoussent constamment et tendent à "échapper en tous les sens : on s'accorde à supposer que le calorique létent ou la chaleur naturellement enfermée dans les corps, est la cause de la répulsion moléculaire, et que, sans cette chaleur, ils seraient tous à l'état solide.
- 29. Attractions à distance. L'attraction et la répulsion dont il s'agit mon tile qu'entre les notécules voisines d'un même corps, ou au contact immédiat de deux corps différents; il existe d'autres genres d'actions qui s'expreent de corps à corps et des distances quelconques: telles sont l'attraction ou pesmieur suiverselle qu'on nomme aussi gravité, paraitation, les attractions et répulsions magnétiques, électriques, étc. La pesanteur considérée dans les corps

qui sont attirés par notre globe, est la seule qui puisse nous intéresser ici, parce qu'elle joue un rôle essentiel dans tous les phénomènes de la Mécanique industrielle.

#### DE LA PESANTEUR ET DE SES EFFETS.

30. Tous les corps tendent à tomber ou tombent sur la terre, quand ils cessent d'être soutenus, en suivant une direction qui, pour chaque lieu, est celle de la verticale indiquée par le fil à plomb : cette direction , comme on le sait par expérience et comme nous le démontrerons directement plus tard, est perpendiculaire à la surface des eaux tranquilles, qui se nomme nireau; prolongée suffisamment vers le bas, elle va passer par le centre du globe terrestre : c'est là un des effets sensibles de l'attraction de ce globe sur les corps placés à sa surface. Mais si , au lieu d'être abandonné à lui-même, un corps est soutenu par un obstacle, par un fil , je suppose, il pèse sur l'obstacle, sur le fil ; et ce second effet , ce résultat de l'attraction terrestre, est ce qu'on nomme le poids du corps : les poids d'ailleurs se comparent entre eux et se mesurent au moyen d'instruments dont l'usage est généralement connu, et dont nous apprécierous les qualités essentielles quand nous aurons acquis les notions de Mécanique nécessaires.

31. Unité de poids. Le puids qui a été pris pour unité de mesure. I France, se nomme gramme; 10 grammes, 100 grammes, 1000 grammes font un décagramme, un hectogramme, un kilogramme; 100 kilogrammes font un quintal métrique, et 1000 kilogrammes forment ce qu'en appelle un fonneau, dans la marine.

Le gramme, le kilogramme, le quintal et la fonneau sont les poids dont on se sert le plus fréquemment pour peser les corps.— On a assai divisé, dans ces derniers temps, le kilogramme en 2 livres, la livre en 16 onces, étc.; mais il ne faut pas confondre cette livre métrique et légale avec l'ancienne qui est plus faible d'environ ;; le kilogramme valant 2,0420 livres anciennes, ou l'ancienne livre ne valant quo 0,4895.

Poids étalons. Les poids qui servent d'étalons on de modèles de mesure en France, sont généralement en cuivre pour les petits poids, et en fonte de fer pour les grands; mais, comme ces étalous peuvent à la longue se perdre ou s'altérer malgré toute leur solidité, on a, pour retrouver au besoin l'unité de poids avec l'unité de longueur, un moyen très-précis que nous ferons bientôt connaître.

32. Poids absolus et rolatifs. Le poids d'une quantité donnée de matière est un chose absolue, invariable, là oi l'action de la pesanteur reste la même; on a beau changer de mille manières la forme extérieure d'un corps, le diviser en parties, le chauffer, le comprimer, son poids ou le poids total de ses parties ne change pas. — Il n'en est pas ainsi, comune on l'a vu, du eviume apparent d'un corps; ce volume dininue par la compression ou le refroisissement, il augmente par la traction et l'échauffement; d'où il résulte que la quantité et le poids de la matière de ce corps, contenus dans un certain volume, dans un mètre cube, par exemple, sont plus grands dans le premier cas, et moindres dans les sond; à plus forte raison, le poids d'un même volume de diverses substances peut-il différer pour toutes ces substances.

33. Densité Le poids d'un corps, sous l'unité de volume apparent, est ce qu'un nomme sa densité. — Urc est plus dense que le fer, parce qu'un pied cube, ou un mètre cube d'or pèse plus qu'un pied cube ou un mètre cube de fer. Le cuivre à froid, le cuivre battu ou cube ou un mètre cube de fer. Le cuivre à froid, le cuivre fondu ou coulé. On dit d'un corps que sa densité est uniforme, constante ou qu'il est homogène, quand la densité ou le poids de chacun des volumes égaux et très-petits dont il se compose, est le même pour tous.

34. Dennité de l'eau, fraction de l'unité de poids. Par des expériences très-sognées, les physiciens ont reconum que la densité de l'eau pure ou dutilléc est la plus grande possible ou à son mazimum, à une température (22) d'environ 44 au-dessus du 0 du thermomètre centigrade. C'est ce mazimum de densité qui a servi pour établir d'une manière invariable, l'unité de poids en France, au moyen de l'unité de mourer e no a pris pour kiogramme le poids d'un kitre d'eau romenée à cet état; ainsi le gramme équivaut au poids d'un entimètre cube de cette cau, le quintal métrique à celui d'un heito-litre, et le tonneau ou 1000 kilogrammes à cetti d'un mêtre cube.

Dans les applications de la Mécanique industrielle aux arts, nous pourrous, asan incurvénient, supposer que la densité de l'eau ordi-

MÉCAN, INDUSTR, T. I.

naire et non mélangée, est de 1000 kilogrammes pour un mêtre cube, quelle que soit la température de l'air.

38. La pesanteur spécifique ou mieux le podé a pécifique d'une subtance solido ou liquide, et at a densité conparé à celle de l'eau, prise pour unité, c'est-à-dire le rapport de sa densité à l'eau de l'eau. L'est l'est de l'eau. L'est l'est le poids spécifique de l'or coulé est de 1,258 ; parce qu'un pied cube ou un mètre cube d'or pèer 19,358 fois autant qu'un pied cube ou un mètre cube d'en. Sachant que la densité ou le poids du mêtre cube d'eau. Sachant que la densité ou le poids du mêtre cube d'eau. Sachant que la densité ou le poids d'un mêtre cube d'eau est de 1000 kil., et ayant le poids spécifique d'une autre substance, on calculera, par les règles de la Géométrie, le poids d'un volnme qualconque de cette même substance. — Exemple : un lingot d'or, fond ou coulé, de 5 cent. de la Géométrie, le poids d'un volnme qualconque de cette même substance, » Exemple : un lingot d'or, fond ou coulé, de 5 cent. de la géométrie, le longueur et 2 cent. d'épaisseur, ou de 40 centimètres cubes, pèce 40 fois 10,258 × 1 mm = 7700 mm, 32 ou 0 m² 7703, unique le poids du centimètre unbe d'eau pure est de 1 mm ou 0 da,001 : tel est l'usage de la table sui-

Table des poids spécifiques des principaux corps solides et liquides à 0° de température, donnant le poids du mêtre cube de chaque substance, quand on multiplie les nombres par 1000<sup>11</sup>, densité de l'eau.

|                           | SOLU      | DES.                           |        |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| Platine.   laminé purifié | . 22,6690 | Chaux carbonatée cristallisée. | 2,7182 |
| purifié                   | . 19,5000 | Cristal de roche pur           | 2,6530 |
| forgé,                    | . 19,3617 | Verre hlanc de StGobain .      | 2,4882 |
| Or { forgé                | . 19,2581 | Houille compacte               | 1,3292 |
| Plomb coulé               |           | Bols de hêtre                  | 0,8520 |
| Argent coulé              | . 10,4743 | Frêne                          | 0,7430 |
| Cuivre en fil             | . 8,8785  | Bols d'orme                    | 0,8000 |
| Cuivre rouge coulé        | . 8,7880  | Sapin jaune                    | 0,6570 |
| Acier non écroui          | . 7,8163  | Glace                          | 0,9300 |
| Fer en harre,             | . 7,7880  | Tilleul                        | 0,6040 |
| Étain coulé               | . 7,2914  | Peuplier ordinaire             | 0,3830 |
| Fer fondu                 | . 7,2070  | Liège                          | 0,2400 |
| Zine coulé                | . 8,8610  |                                | ,      |

| Zine coulé       | 8,8610    |                  |    |          |
|------------------|-----------|------------------|----|----------|
|                  | - LIQUII  | DES.             |    |          |
| Mercute.: . :    | 13,5980   | Eau distillée    | ٠. | . 1,0000 |
| Acide sulfurique | (huile de | Vin de Bourgogne |    | . 0,9215 |
| vitriol)         | 1,8409    | Huile d'olive.,  |    | . 0,9153 |
| Eau de la mer .  | 1,0263    | Alcool ahtolu    |    | . 0,7920 |
| Lait             | 1,0300    | Éther sulfurique |    | . 0.7155 |

Remarque. La dilatation des corps solides et des liquides étant généralement très-faible pour de légers changements de température, on pourra, sans inconvénient, se servir de cette table dans les circonstances ordinaires de la pratique.

Voici maintenant les densités de quelques autres substances qui n'ont pu être déterminées d'une manière aussi précise; le mètre cube étant l'unité de volume :

| SUBSTANCE.                                   | POIDS.   | SUBSTANCE, POIDS                      |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|                                              | kil.     | kit,                                  |
| Pierre à plâtre ordinaire                    | . 2168   | Terre argileuse 180                   |
| Gypse on Platre fin                          | . 2264   | Terre glaise 190                      |
| Pierre meulière                              | . 2484   | Maçonnerie de moelloos ordinai-       |
| Marbre noir et blanc de Namu                 | r . 2717 | res, depuis 1700 kil. jusqu'à 230     |
| . (les plus cuites                           | . 2200   | Chéne le plus pesant , le cœur 117    |
| Briques { les plus cuites les moins cuites . | . 1500   | Chène le plus téger, sec 85           |
| Tuites ordinaires                            | . 2000   | Huile de tin 94                       |
| Sable pur                                    | . 1900   | Huile de navette 91                   |
| Sable terreux                                | . 1700   | Alcool ordinaire ou Esprit-de-vin. 83 |
| Terre végétale                               | . 1480   |                                       |

DU POIDS, DE LA DENSITÉ, DE LA PRESSION DE L'AIR ET DES GAZ.

30. Poids des gas. Le poids des corps solides est un fait facile do constater par tout le monde; unis il n'en est pas de même de cle de l'air et des autres gas. — A l'aide d'une pompe à deux pistons, nommée machine pnesmatigue, on parvient à soutirer l'air qui est content dans un ballon ou boule creuse de verre, qu'on bouche ensuite au moyen d'un robinet; c'est ce qu'on appello faire le rids. En pesant successivement ce ballon lorsqu'il est plein et lorsqu'il est vide, on trouve que son poids est plus grand dans le premier cas que dans le s'econd; est excès est le poids de l'air contenu : en rempleçant parcillement l'air par d'autres gas ou par un fluide quelconque, on obtent le poids d'un même volume de ces fluides, on leurs densités relatives, pour les circonstances où on les considère.

C'est ainsi qu'on trouve que le mètre cube d'air atmosphérique, pris dans son état le plus ordinaire, pèse environ I<sup>131</sup>, 29, car le poids ou la densité de l'air varie un peu suivant les saisons, et selon qu'il est plus ou moins comprimé sur lui-même: si, par exemple, on introduissit avec force, au moyen d'une pompe dite foulente, og d'un soufflet ordinaire, une nouvelle quantité d'air dans le ballon, il est étident que son poids augmenterait aussi bien que son ressort, c'est-à-dire, sa tension ou sa pression (14 et 18); car cela reviênti à réduire, par la compression, le volume de l'air introduir, à un volume beaucoup moindre que celui qu'il occupait primitivement dans l'atmosphère.

En général, il résulte du principe de Mariotte (16), que la densité ou le poids d'un même volume de gaz, sous diffèrentes tensions ou pressions, est exaclement proportionnel à ces pressions, la température restant constante (26).

37. Perssion atmosphérique. Puisque l'air est pesant comme les figuides, on conçoit que l'atmosphère (4) pèse sur la terre, et la presse de tout son poida, de même que fait un liquide, renfermé dans un vase, sur le fond de ce vase. L'air pèse aussi sur lui-môme, et chaque couche de niveau de l'atmosphère supporte le poids de toutes celles qui sont placées immédiatement su-dessus, et elle presse à son tour celles qui sont au-dessous; cette pression est tout à fait analogue à la pression qu'éprouve l'air comprimé ur lui-même dans l'intérieur d'un corps de pompe, fermé par un piston (18 et 18); d'où l'on peut inférer qu'elle s'excree aussi bien sur les côtés qu'au-dessus et au-dessus t'ext la qu'un nomme la pression atmorprique, pression qui diminue, comme un voit, à mesure qu'on s'élère au-dessus d'a surface de la terre.

Voici comment on peut la constater directement au moyen de l'appareil déjà décrit n° 18 : chassec complétement l'air contenu dans l'intérieur du briquet ou corps de pompe, en poussant le piston jusqu'au fond, après avoir pratiqué à ce fond nne ouverture pour laisser échapper l'air; bouchez einsuite cette ouverture hermétiquement, puis retirez le piston; vons formerez le résé au-dessous, et la pression de l'air, qui agit à son catrieur, s'opposera au mouvement avec un effort qui dépendra de l'étendue de la surface pressée du piston, et qui sera richeştrande, pour un piston circulaire de 10<sup>seu</sup> de diamétre (de 80<sup>th</sup> au moins); débondant ensuite l'oriface, l'air rentrera dans le vide avec siffement, et sa pression sous le piston détruira celle de l'air extérieur; de sorte qu'on n'aura plus à surmonter que le poids de ce piston et son frottement contre le cylindre, quand on essayera de l'éloigner da n'elévagiere dan foné;

soustryant l'un et l'autre de l'effort total exercé dans le premier cas, on aura la pression exercée par l'air extérieur sur la surface entière du piston, et par suite, sur chaque unité de cette surface. On trouverait ainsi que la pression atmosphérique, au niveau de la mer, est mogenement de l'19/38 sur chaque centimètre carré ou de 1033<sup>34</sup> par mêtre carré, et l'on obtiendrait le même résultat de quelque façon qu'on inclinist le epidare par apport à l'horizon, pourru qu'on le plaçàt au même lieu. Cette pression moyenne est celle qu'on prend ordinairement pour terme de comparaison, et on la nomme, pour abrêger, simplement atmosphère. — Ainsi, l'on dit 1 atmosphère, 2 atmosphères de pression, au lieu de l'11/383, 231066 de pression par centimètre carré de surface.

38. Mesure de la pression de l'air et des gaz ; baromètre. Le baromètre, instrument généralement connu de nos jours, offre un moyen plus commode de mesurer la pression atmosphérique, il consiste (pl. I, fig. 6), en un tube de verre vertical ac, fermé par le haut, et dont l'extrémité inférieure ef, ouverte, plonge dans une cuvette ABCD contenant du mercure. La pression est indiquée par le poids de la colonne acdb de ce fluide, soutenue dans le tube, au-dessus du niveau AB de la cuvette, par la pression que l'air exerce extérieurement sur la surface de ce niveau; mais il faut pour cela que le haut du tube, non occupé par le mercure, soit absolument privé d'air ou vide, ce qu'on obtient, lors de la fabrication, en remplissant complétement le tube de mercure, par le bout ouvert placé en haut, puis le renversant après l'avoir bouché, et le débouchant ensuite quand son orifice est suffisamment plongé dans le liquide de la cuvette pour qu'il ne puisse communiquer avec l'atmosphère; ou voit alors le mercure, qui remplissait totalement ce tube, descendre à la hauteur qui répond à la pression de l'air extérieur \*. Ce n'est

La raison de ce principe na fondée, comme nous le verrous plus tard, sur ce que seuces pression éraistant sur le hand de la colonne, et la marice de niveas de Mente pressée par l'air comme par un piston, cette dernière pression est transmie (d) indicapement, par le mecure, un le surface de la sestion de tube, correspondante à ce niveau, section qui supporte elle-méme tout le poids de la colonne ac. Sil Fon ouversit, qu'un defit, le haut du taine, l'aire en py périenta, pércerait la colonne à l'abisser pression qui conome à l'abisser pression quant su restant de la cevette, et la pression qu'excession de la cevette de la restant de la cevette, et la pression qu'excession de la cevette de la restant de la cevette de la restant cu la pression qu'et le exerce sur la surface de ab, soit égale à la pression de la mercare ou la pression qu'ettle exerce sur la surface de ab, soit égale à la pression de stancture ou la pression de clament de la mercare de la pression de charge de la pression de stancture ou la pression de clament de la mercare de la pression de clament de la mercare de la pression de charge de la pression de stancture de la pression de charge de la pression de charge de la restant de la restant de la restant de la pression de charge de la restant d

pas ici le licu d'entre dans des détaits sur la construction du baromètre; il nous suffit de savoir que la hauteur de la colonne de mercure qui répond à la pression atmosphérique moyenne de 1º,032 par contimètre carré de surface, est de 76 centim. ou 760 millim. (28 º), parce qu'une telle colonne, ayant 1 centim. carré de base, pèse réellement (28) 1º1/033; de sorte que, la pression étant généralement proportionnelle à la hauteur de la colonne qui lui répond, on trouvera sisément cette pression, dans chaque cas, par les indications du baromètre. Si l'on employati de l'eau, au lieu du mericure, pour former le baromètre, la colonne d'eau qui meurerial pression de 1º1/033 serait 10º1/13/3 (cnviron 23 pieds anciens), parce que le poids d'une colonne d'eau de cette hauteur et de 1 cent. carré de base, pèse (34) effectivement 1032 grammes ou 1º1/032.

- 39. Menomètre. On remarquera que le baromètre peut aussi bien servir à meutre la tension ou pression des gaz, contenus de touter part dans des vases, que la pression atmosphérique elle-même; il suffit pour cela de le placer dans l'intérieur do cer vases, ou d'y placer seulement sa cuvette en faisant attention de bien boucher l'ouverture par laquelle passe le tube (pl. 1, fg. 6). On pourrait assais econtenter de fermer hermétiquement le dessus de la ouvette (pl.1, fg. 7), et de mettre son intérieur A, en communication avec la capacié D, qui contient le gaz, par un bout de tuyau BC, etc. Ces appareils, qu'on varie de bien des manières, se nomment en général massomètres.
- 40. Densité; poids spécifique des gas. Sachant ainsi mesurer la pression des gas, et leur température étant donnée dans chaque cas par le thermomètre, on pourra, à l'aide de la loi de Mariotte (16 et 37) et de celle de M. Gay-Lussac (26), déterminer, par un calcul facile et dont on aura des exemples plus tard, leur poids et leur densité quand on connaltra ce poids et cetto densité dans des circonstances déterminées, par exemple à 0° de température, et sous la pression barométrique de 76° de mercure, qu'on prend ordinairement pour point de départ ou terme de comparaison : tel est l'usage de la table suivante.

Table des densités et des poids spécifiques des principaux gaz, la den. sité de l'air étant prise pour unité.

| Noms des fi<br>élastiques |      |   | , | Poids<br>pécifiqu | e. |  |  |  | mètre cube ,<br>I <sup>mil.</sup> de pression |
|---------------------------|------|---|---|-------------------|----|--|--|--|-----------------------------------------------|
|                           |      |   |   |                   |    |  |  |  | kil.                                          |
| Air atmosphér             | ique | ٠ |   | 1,0000            |    |  |  |  | 1,2991                                        |
| Acide carboniq            | ue.  |   |   | 1,5245            |    |  |  |  | 1,9805                                        |
| Oxygène                   |      |   |   | 1,1026            |    |  |  |  | 1,4323                                        |
| Azote                     |      |   |   | 0,9757            |    |  |  |  | 1,2675                                        |
| Hydrogène .               |      |   |   | 0,0688            |    |  |  |  | 0,0894                                        |
| Vapeur d'eau              |      |   |   | 0,6235            |    |  |  |  | 0,8100                                        |
|                           |      |   |   |                   |    |  |  |  |                                               |

Remarque. Les gas se dilatant également pour les mêmes élévations de température (26), et se comprimant de quantités proportionnelles (16) pour des augmentations de pression égales, conservent les mêmes rapports de densités à toute pression et à toute température : ainsi, par exemple, la densité de l'hydrogène, qui est environ les 0,069 ou ;; de celle de l'air à 0° et à 76° de pression, en sera toujours le quintième à 100° et sons une pression 10 fois plus forte, c'ext-d-dire de 10 atmosphères (37 et 38).

41. Effets de la pression de l'air sur les corps. On voit, par ce qui precèdea, que tous les corps plongés dans l'air atmosphérique, sont pressés par lui de toutes parts et en chaque point de leur surface immédiatoment en contact; or , ilrésulte de là plusieurs effets dont quelqües-uns sont importants à connaitre: 1º leoorps est comprimé, refoulé sur lui-même, ce qui contribue à lui donner la forme stable on solide qu'il doit; principalement à l'adhésion, à la cohésion, on solide qu'il doit; principalement à l'adhésion, à la cohésion de ses molécules (27); 2º son volume est un peu plus faible (13) et sa densité un peu plus forte (33), que si la pression n'existait pas, ou qu'il fit placé dans un espace entièrement vide; 3º la pesanteur n'est pas la seule cause qui le fasse mouvoir quand il est sibre, ou qu'ile fasse presser sur les autres corps quand il est sottenu par eux; en un mot, son poids pourrait bien n'être pas le même dans le vide oue dans la l'inc etc.

Relativement aux deux premiers essets, on observera qu'ils sont très-peu sensibles pour les corps solides et résistants, tels que les bois, les pierres, les métaux, aussi bien que pour les liquides contenus de toutes parts dans des vases, ou simplement en contact avec l'air par lour surface de nivcau; cor ces corps peuvent supporter une pression qui soit le double, ou le triple de la pression atmosphérique (13), sans changer de volume d'une manière appréciable.

Quant au troisième effet, on s'assure par l'expérience et, comme nous le verrons, par les principes de la Mécanique, qu'il se réduit uniquement à diminuer le poids ,qu'aurait le corps dans le vide, de tout celui du volume d'air que ce corps remplace ou déplace \*; diminution à peine appréciable pour les liquides et les solides dont la densité (35) surpasse généralement 500 fois celle de l'air atmosphérique, mais qui l'est à coup sûr beaucoup pour les fluides élastiques dont le poids, sous l'unité de volume, est très-comparable ou même moindre (40) que celui de cet air. Il en résulte, en effet, que certains gaz ou des corps creux remplis de ces gaz, au lieu de tomber ou de peser, s'élèvent ou font effort pour s'élever; tout comme cela a lieu pour les corps plongés dans l'eau, lorsque leur densité est moindre que celle de cette eau, et comme on en a un exemple immédiat dans les aérostats ou ballons en taffetas verni, qui, enflés par le gaz bydrogène, s'élèvent jusque dans les nues, en vertu de la pression de l'air extérieur sur leur enveloppe. Nous devons d'ailleurs faire remarquer que les poids et les den-

sités des liquides, des gas et des corps solides, qui se trouvent indiqués dans les tables précédentes, sont les densités et les poids absolus tels qu'on les obtiendrait en pesant esc corps dans le vide; ce qui résulte de la méthode même par laquelle on les a obtenus, méthode exposée dans tous les Traités de physique.

Non pouvous, dis à précient, faire senile la vérié de ce fait par un raisonement fort simple, et qui rejudique da un comp pleud dans un finis quelonque, par accumple dans l'ens. D'aberd, painque la pressine di finis diminus la mouvre qu'en éfére dans l'ens. D'aberd, painque la pressine du finis diminus la mouvre qu'en éfére dans maniera, no croqué que le corps dai clir più piere le pre le base que par le haut, et qu'il l'est à pus près épalement par les côtés; mais c'est ce qu'un sperçie plus riguerement en charrent u que le corps dai cel la place d'une certaine massa de fillué, qu'ent et terminé en même centiorer, à la même surface extérieure, acreti, i elle existif, etc. qu'un est me mais de mais de la place d'une certaine massa de fillué en qu'ent entre des par que cette muse faints partie intégrate de la masse telaide finiside, serie aven malgré es pressions et l'action de la pressatior sur ses parties; 3-7 que per conséquent d'est de compression extricures ne réduit à souteires sur poist; s'e qu'entin ce pressions. Étan les mémes par l'e corps, cut d'auxilier plessarier de l'appendit par qu'en certain en contrain de l'appendit à souteire sur poist; s'e qu'entin ce pressions. Étan les mémes par l'e corps, cut d'auxilier plessarier de l'appendit par qu'entine ce pressions. Étan les mémes par l'e corps, cut d'auxilier plessarier d'appendit par qu'entiferent, au dein pouver vericilement, de base c'haut, avec un effort (qu'en de certire poist).

42. Conclusion. Telles sont donc les circonstances principales où il faudra avoir égard aux effets de la pression de l'air; pour toutes les autres, nous pourrons supposer que les choses se passent dans l'air comme dans le vide, ou comme si l'air n'existait pas. Nous en dirons tout autant des effets des tractions ou des pressions quelcouques, de la chaleur, de l'humidité, etc., lorsqu'ils se réduiront à changer la forme, le volume ou la densité des corps, d'une manière peu sensible ou qui aurait peu d'influence sur les résultats pratiques; mais nous n'oublierons pas d'en tenir compte et d'en apprécier les effets quand cela sera nécessaire; et nous le pourrons d'après les documents qui précèdent, et les documents plus étendus ou plus précis que nous recueillerons en traitant chaque question spéciale. Enfin , non-seulement il nons arrivera quelquefois de ne pas tenir compte de certaines propriétés physiques des corps, peu influentes; mais nous pourrons même, par instants, les dépouiller tout à fait de leur poids ou de telle autre qualité essentielle de la matière, afin d'isoler et d'étudier séparément les effets dus à chacune d'elles, et d'être d'autant mieux en état d'en apprécier ensuite ou d'en ealculer les effets combinés.

Au surplus, nous n'avons point encore fait l'énunération complète des propriétés physiques de la matière, ni des effets qui se produtisent sur les corps dans differentes circonstances et par différentes causes. Nous n'avons rien dit, par exemple, de l'inertie des corps, ni de la résistance qu'ils éprouvent à se mouvoir dans les fluides, à glisser, à rouler, à se plier sur d'autres torps, ou à s'en séparer dans certaine sar, résistances qu'on nomme roideur, frottement, adhérence, et qu'il importe surtout de considèrer dans le calcul des machines; mais l'étude de ces propriétés, de ces effets, reviendra plus tard; il nous suffit pour le moment de les avoir indiqués, afin qu'on ne soit pas tenté de faire de fausses applications des principes de la Mécanique aux rats industriels, et c'est aussi, en partie, le but que nous avons cherché à remplir dans ce qui précède.

# NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE MOUVEMENT, LES FORCES ET LES EFFETS DES FORCES.

## DE L'ESPACE ET DU TEMPS.

43. L'espace est l'étendue indéfinie, sans bornes, qui contient tous les corps, et dont chacun occupe une partie plus ou moins considérable qu'on nomme sou colume, son étendue et quelquefois sa capacité.

On nomme souvent aussi espace, le volume, l'aire superficielle d'un corps, ou la distance, l'intervalle compris entre deux corps; mais alors on considère ces étendues comme occupant une certaine portion de l'espace, ce qui ne présente point d'équivoque.

44. Temps, mestre du temps. On conçoit un temps plus long ou plus court qu'un temps donné [) temps est donc une grandeur; il est donc susceptible d'être mestré comme les lignes, les aires et les volunes. — Pour mesurer un temps quelconque, il ne s'agi d'obtenir des temps égaux, et qui se succèdent sans discontinuité. En tombant d'une certaine bauteur sur un plan de niveau, un même corps emploie toujours le même temps; il en est de même pour des corps eigaux tombant de la même hauteur. Supposes qu'assitéd que le corps est arrivés air le plan, un autre corps, égal, soit lâché du même point, et successivement un troisième, nu quartième, etc., vous aurez une suite de temps égaux, et leur sonme sera le temps total. En représentant par 1, ou prenant pour unité l'un des temps élémentaires, vous pourree exprimer un temps quel-conque au moyen d'un nombre; en y joignant le nom du temps élémentaire, vous aurez l'ensession compléte du temps.

La clepsydre des anciens, nommée ordinairement sablier, offre un moyen plus commode d'obtenir des temps égaux ou d'égale durée, par l'écoulement de l'eau ou de sable fin qui se vide successivement d'un vase dans un autre (coy. pl. 1, fig. 8). — Les pendules, les horloges et les montres, aujourd'hui en usage, sont des instruments encore plus commodes et surtout plus précis.

45. Division, représentation géométrique du temps. La fraction la plus petite du temps que donnent les pendules et les montres ordinaires, est la seconde: 400 secondes qu'on écrit ainsi 60°, font une minute on 1'; 60° font une heure ou 1°; 24° font 1 jour; enfin l'année complète, ou le temps compris entre deux retours successifs du soleil et de la terre aux mêmes positions relatives, est de 385′ 5° 48′ 50° environ ou 31 1560 930′.— M. Breguet est parrenu à foire des montres qui ne varient pas d'une demi-secondo dans une année; certaines montres, appelées chronomètres, donnent jusqu'aux dixièmes de seconde.

Ainsi nous pouvons compter le nombre d'heures, de ninutes, es de secondes, etc., écoulées entre deux instants quelooques, exce autant de précisiou et de facilité que nous comptons le nombre de mètres, de décimètres, etc., contenus dans une longueur ou distance.—Nous pouvons même représenter les temps par des lignes en portant, sur une droite et à partir d'un même point, autant de distances égales qu'il y a d'unités de temps dans chacun d'eux. Voyes pl. I, fig. 9, l'exemple d'une échelle AB dont les parties égales représentarient des secondes.

## ARPOS, MOUVEMENT, VITESSE, INERTIE.

46. Un corps est en regos quand il reste au même lieu de l'espace; il n'est put-d'êre dans l'univers aunen corps qui sois dabelament en repos; et, comme tont démontre que notre globe tourne sans cesse sur lui-même et autour du soleil, rien n'y possède un repos absolu. — De repon et donn que relaif; un corps est en repos, absolu. — De repon et donn que relaif; un corps est en repos, pour nous, quand il conserve la même position par rapport à ceux que nous regardons comme fixes. Un corps qui reste à la même place, dans un bateau, est en repos par rapport à ce bisteau, quolqu'il soit réellement en mouvement par rapport aux rives.

Un corps est en moucement quand il occupe successivement diverses positions dans l'espace; le mouvement n'est que relatif comme le repos. Un corps est en mouvement, pour nous, quand il change de place par rapport à ceux que nous considérons comme fixes.

Le mouvement est essentiellement continu, o cesta-dire qu'un corps ne peut arriver d'une position à une autre sans avoir passé par une série de positions internédiaires; ainsi le mouvement d'un point décrit une ligne nécessairement continue. Quand on parle du chemin décrit par un corps, on entend essentiellement colui d'un certain point lis d'a corps, et dont la position indique colle

du corps : par exemple , pour une boule sphérique, ponr un cube , pour un cylindre, ce sera le centre de figure, etc.

47. Distinction des mouvements, viiesses. Le monvement d'un point est dit rectiligne ou curviligne, selon que le chemin qu'il décrit est une droite ou une courbe. Quand le mouvement est curviligne, on peut le considérer comme ayant lieu sur un polygene rectiligne dont les côtés, extrémement petits, e confondraient essiblement avec la courbe. Les côtés successivement parcourus et prolongés indéfiniment, qui sont réellement des tangentes à la courbe, indiquent les directions correspondantes du mouvement

Concevons que le temps total, employé par un point à parvenir d'une position à une autre, soit divisé en un grand nombre de parties égales et extrêmement petites, par exemple, en millièmes de secondes. Cela posé, si les portions de chemin, successivement décritcs dans ces diverses parties du temps, sont égales entre elles, le mouvement sera régulier ou uniforme. S'il en est autrement, le mouvement sera varié. Il sera accéléré si les petits chemins successivement décrits sont de plus en plus grands, retarde si, au contraire, ces chemins sont de plus en plus courts. - L'aiguille des minutes d'une horloge, le cours régulier des eaux, etc., offrent l'exemple de mouvements sensiblement uniformes, parce que des cspaces égaux sont décrits à chaque instant dans des temps égaux ; le mouvement de rotation de la terre autour de son axe, qui s'opère en un jour, est aussi dans ce cas. - Un corps qui tombe verticalement offre l'exemple du mouvement accéléré; un corps qui s'élève aussi verticalement, celui du monvement retardé. Dans le premier cas, le corps part avec un mouvement nul; dans le second, son mouvement finit par s'éteindre.

Dans tous ces cas, la rapidité ou la lenteur du mouvement est indiquée, pour chacun des instants égaux et trè-petits, par la longueur, plus ou moins grande, de l'espace ou du chemin décrit pendant cet instant : cette longueur mesure l'intensité de la viteur à ce même instant. — Ainsi la citéuse est constante dans le mouvement uniforme, elle est accélérée ou retardée dans le mouvement accéléré ou retardé.

48. Mouvement, vitesse uniformes. Dans ce mouvement, le plus simple de tous, les petits espaces, parcourus dans les instants successia, étant égaux, il est clair que le chemin décrit dans un temps quelconque, se composera d'autant de partics égales d'enseace qu'il y a de partics égales dans ce temps. — Ainsi, dans le mouvement uniforme, des espoces épaux sont décrits dans des temps épaux quelle que soit leur petitesse ou leur grandeur; les espaces cristent comme les temps, dans le rapport des temps, ou sont proportionneds aux temps employés à les décrire; enfin le rapport de chaque espace au temps employé à le décrire reste constant. Toutes ces expressions désignent la même chose d'après les définitions et propriétés connues des proportions. — E étant le noubre des unités de chemin par-courues pendant le nombre d'unités de temps f, e éclui des unités de chemin parcourues pendant le nombre d'unités de temps f, e éclui des unités de chemin parcourues pendant le temps t on a, selon ce qui précéde,

E ; e :: T ; t, ou E : T :: e : t, ou 
$$\frac{E}{T} = \frac{e}{t}$$
.

Puisque, dans le mouvement uniforme, les espaces sont proportionnels aux temps embyorés à les décirie, la vitesse peut être indiquée par la longueur de l'espace décrit durant un temps quelconque, ou pour la simplicité, pendant l'wnité de temps. Ainsi l'on dit : la vitesse de tel corps est de 2º par seconde, ou de 60 fois 2º == 120º par minute, ou de 0º=,2 par dixième de seconde, etc.; ce qui reinta un emen, puisqu'ei le rapport de l'espace au temps ne change pas. — Quand on sait qu'un mobile a décrit uniformément un certain espace dans un certain nombre d'unités de temps, de xecondes par exemple, on trouve la vitesse ou le chemin dans l'unité de temps, en parties d'est sui formément pendant l'est 5º ou 63º étant de 20ºn, la vitesse par seconde, ou l'espace décrit pendant 1º, est

de  $\frac{260^m}{68}$  = 4<sup>m</sup>. Réciproquement, si l'on *multiplie* la vitesse par un

certain nombre d'unités de temps, le produit donnera l'espace décrit uniformément pendant ce temps.

49. Mouvement périodique constant. Il arrive quelquesois, dans la pratique, que la vitesse n'est pas rigoureusement constante ou la même à chaque instant, quoique les espaces décrits au bont de certains temps égaux, soient égaux. Tels sont en particulier tous les

mouvements oscillatoires, alternatif on de ca-te-vient, dont les diverses périodes ou retours s'exécutent régulièrement et dans le même temps, blen que la vitesse varier continuellement dans l'intervalle de chaque période. Tel est encore le mouvement d'une voiture, d'un pieton qui décrivent constamment le même chemin dans chaque heure, chaque quart d'heure, et dont néanmoins le mouvement, tantòt a coéléré, tantòt retardé, varie à chaque instant. Tel est enfin le mouvement de la terre autour du soleij, qui, tantòt plus lent et tantòt plus rapide, redevient cependant le même au bout de chaque année ou période.

De semblables mouvements sont dits périodiques, et on les remplace, pour la simplicité, par des mouvements entièrement uniformes qui s'accompliraient dans le même temps. La vitesse constante qui réaulte de cette considération est une rièrese moyenne; il ne faut pas la confoudro avec la vitesse effective qui est variable à chaque instant : Cest ainsi que les astronomes onts abstitué au mouvement réel or srai de la terre, qui n'est que périodique, un mouvement moyen, uniforme, bien moins compliqué, et qui s'accomplit, comme l'autre, dans le cours d'une année; de lá aussi la distinction du jour reavie, da temps rezi et du jour moyen, du temps moyen, dont les premiers sont donnés par les cadrans solaires et les autres par les bonnes horloges.

50. Représentation géométrique des lois du mouvement. Supposons que nous avons une table à deux colonnes ou espèce de Barème, qui, pour un certain mouvement, donne les espaces on chemins décrits au bout de chaque temps écoulé; prenons une certaine longueur (I millimètre, 1 cent., etc.), pour représenter l'unité de temps, la seconde par exemple, et une autre longueur (1 centimètre, 1 décim., etc.) pour représenter l'unité de chemin , le mètre par exemple, Ccla posé, traçons une droite indéfinie OB (pl. 1, fig. 10), et portons sur cette droite (45), à partir d'un même point O, une distance Od représentant l'un des temps indiqués à la table; sur la perpendiculaire en d, à la droite OB, portons une distance d'd représentant, d'après la table, le chemin décrit au bout du temps Od; faisons de même pour les autres temps et les chemins correspondants, on obtiendra une suite de points a', b', c', ... qui, réunis deux à deux par des droites, donneront le polygone d'b'c' . . . . Ce polygone finira par se confondre avec une courbe véritable, si l'on multiplie convenablement les points, ou si l'on prend, dans la table,

des temps suffisamment rapprochés les uns des autres. Il est clair aussi qu'an moyen du tracé de la courbe, on pourra obtenir, comme par la table, le chemin décrit pour chaque temps donné; de sorté que cette courbe en tiendra lieu pour représenter la loi, la relation entre les temps et les chemins, quel que soit le mouvement.

- 51. Remarque générale. Nous rappellerons que les lignes Oa. Ob..., se nomment, en général les abscisses de la conrbe, O l'origine et OB l'axe de ces abscisses; que pareillement les perpendiculaires a's, b'b, c'e..., sont nommées les ordonnées de la courbe, et \ l'ensemble de ces ordonnées et abscisses, qui se correspondent respectivement, les coordonnées de cette même courbe ; qu'enfin, l'intervalle ed entre deux ordonnées consécutives telles que c'e, d'd, ou la différence de leurs abscisses, se nomme quelquefois l'accroissement de ces abscisses, comme la différence d'd" entre ces mêmes ordonnées consécutives, se nomme aussi leur accroissement ou leur décroissement, selon que ces ordonnées vont en augmentant ou en diminuant, à mesure qu'elles s'éloignent de l'origine. - Quand les points consécutifs a', b', c'..., sont tellement rapprochés entre eux, que les droites a'b', b'c' ..., qui les unissent denx à deux, peuvent être censées se confondre avec les arcs correspondants de la courbe. on dit que ce sont des éléments de cette courbe ; et, en général, les parties extrêmement petites d'une grandeur se nomment ses parties élémentaires, ses éléments,
- 52. Représentation du mouvement uniforme. Dans ce mouvement, les espaces croissent comme les temps (48); ainsi les ordonnées a/cs, eb. δp. cc... (pl. 1, fig.-11), γ sont proportionnelles aux abscises Oa, Ob, Oc..., et partant telles que la ligne σ'b'c···., qui donne la did un nouvement, est une droit (εσυ, en Geométrie, la khérie des lignes proportionnelles). Supposet qu'on partage l'aze OB des abscisses ou des temps, en un grand nombre de parties égales trèspetites; puis qu'près avoir élevé les ordonnées correspondantes on mêne, par l'extrémité de chaque ordonnée, des parallèles à l'aze des abscisses, on formera une suite de petits triangles égaux etcatagles, tels que c'd'd par exemple, semblables aux triangles Oas, Odd····., et dont les còtés scrout proportionnels à ceux de ces derniers. Observant donc que les hauteurs d'd'···. de ces petits triangles mesurent les espaces décrits pendant les temps télmentaires gles mesurent les espaces décrits pendant les temps télmentaires.

tout ce qui a été dit ci-dessus sur les lois du mouvement uniforme.

Ainsi la vitesse, c'et-à-dire (47) Paspace décrit dans chacun des

instants égaux ab, be, cd..., est constante, of peut être donnée par

l'espace quelconque ée, par exemple, qui serait décrit dans un cer
tain temps (», pris pour unité.

53. Représentation des mouvements variés. Dans ces mouvements. les espaces n'étant plus proportionnels aux temps, la ligne a'b'c'... (pl. I, fig. 12) n'est plus une droite : les petits espaces b'b", c'c".... décrits dans les temps élémentaires ab, be .... sont inégaux; par conséquent la vitesse (47) varie à chaque instant. Pour le cas de la figure, le mouvement et la vitesse sont accélérés, parce que les espaces b'b", c'c"..., décrits dans des instants égaux, vont sans cesse en croissant. Supposons qu'à l'instant qui repond au point c', le mouvement cesse d'être accélére, et se continue uniformément avec la vitesse qui a lieu en cet instant, le reste du mouvement, au lieu d'être représenté par une courbe, le sera par la droite indéfinie c'm, prolongement de c'd'; et, puisqu'à l'instant que l'on considère. le mobile parcourait l'espace d'd" dans le temps élémentaire c'd" ou ed, on voit qu'en vertu du mouvement cense devenu uniforme, il parcourrait, dans l'unité de temps, un espace qu'on obtiendra en cherchant l'ordonnée mn qui, pour la droite c'm, correspond à l'abscisse c'n qui représente cette unité de temps.

L'espace m, d'appès co que nous avons vu (48 et 52), n'est autre chose que la vitesse de ce mouvement uniforme; or, si nous supposons que l'élément de temps de sta esse petit pour que la corde c'd' puisse être censée confondue avec la courbe, la droite indéfinie c'd'm deviendra précisiement la tangente en c'à cette courbe : cette tangent se construira, dans certains cas, géométriquement, c'est-à-dire rigouremennt, et cas, dans d'autres, à neu ou pur des métode de défonnement; or son inclinaison sur la parallèle c'a à l'axo des abscisses, donnera, comme nous venons de le dire, la ritesse ou lo chemin mn qui serait déciri, dans l'unité de temps c'n, si le mouvement devenait tout à coup uniforme. On voit par là aussi que, si l'on connaissait exactement, en mombre et pour chaque instantirés petit cd ou c'd'. J'espace correspondant d'd', on aurait la vitesse dont il 'agit au moyen de la proportion d'd'. d'd': [: en ou 1 ]: ma; d'où l'on tirerait pour cette vitesse, m = \frac{d'}{d'} \times \frac{d'}{d'} \ti

Si, au lieu d'être accéléré, comme on vient de le supposer, le movement étair retards, la loi qui lie les temps aux espaces avair représentée par une courbe a'c'f' (pl. 1, fig. 13), tournant sa coscatid vers l'axe OB des temps; du reste, les raisonnements et les opérations pour trouver la vilcesse, esraient absolument les mêmes. Si le mouvement, d'abord retardé, s'accélérait ensuite, la loi da mouvement serait évidemment représentée par une courbe le que l'exprime la figure 13, dont la première partie o'f tournerait so concavité du côté de l'axe OB, et la seconde f'é du côté outraire; c'est-à-dire que cette courbe aurait une inférion en f', au point qui correspond au changement du mouvement.

Enfin par voit que le mouvement périodique constant, tel qu'il a été défini ci-dessus (49), sera représenté par une courbe sinneus ABC..... (pl. 1, fig. 14), dont les ondulations se font régulièrement autour d'une droite d'b'c'd..., qui en représente le mouvement uniforme moyen.

- 34. Observatios. Il est sans doute inutile de remarquer que les courbes précédentes, donnant uniquement la loi qui lie les sepaces aux temps, ne doivent pas être confondues avec les lignes on chemins mêmes parcourus par les mobiles : dans ces dernières lignes, les taugentes en chaque point dounent simplement (47) la direct du mouvement ou de la vitesse pour l'instant correspondant; et, selon ce qui précède (53), c'et le petit espace ou l'élément de chemin décrit sur la courbe du mobile, à cet instant, qui, étaut divisé par le temps élémentaire employé à le décrire, donne pour quotient ce que nous avons nommé la rêtses.
- 55, Institu de la seina de la matière est insaminée ou inserte, elle ne peut se donner du mouvement par elle-même, ni changer cellei qu'elle a reçu. Un corps en repos y persévère, à moins qu'une cause telle que la pessatteur, un moteur animé, ne l'en fasse sortir. S'il a été mis en mouvement et dans une certaine direction ab (pl. 1, fig. 15), il continuera à se mouvoir, de b en c, sur le pro-longement de la droite ab ; car, arrivée ab , lin y a pas de raison pour qu'il se dirige au-dessus ou au-dessous de ab, à moins qu'une cause ne le fasse dévire de sa route. Parelliement, s'il a une certaino vitesse de a en b, il conservera cette vitesse tant qu'une cause cause ne le fasse dévire de sa route. Parelliement, s'il a une certaino vitesse de a en b, il conservera cette vitesse tant qu'une cause cause ne le facilité de la conservera cette vitesse tant qu'une cause cause ne le facilité de la conservera cette vitesse tant qu'une cause en la conservera cette vitesse tant qu'une cause de la conservera cette vitesse tant qu'une cause en la conservera cette vitesse tant qu'une cause de la conservera cette vites en la conservera cette vites et a conservera cette vites et au conservera cette vites et a conse

cette vitesse. — Si nous vojons la bille lancée sur un billard ralent ir sans ocses de vitesse, cel tinnt à la résistance du tapis et de l'air; si nous vojons un corps tomber verticalement quand on l'air bandonne, et accédérer même de mouvement, cel tient à l'aion de la pesanteur qui sgit continuellement sur ce corps comme s'il était au repos c'est tellement vrzi, qu'en diminuant les obstacles qui s'opposent au mouvement de la bille, elle y perséèrer plus longtemps, et qu'en lançant le corps de bas en haut, sa vitesse diminue au lieu d'augmenter. Enfin, si la direction du mouvement (47) d'une bombe ou d'une pierre lancée obliquement, change à chaque instant, ons ielles dévient des lignes combes, c'est cape core parce que la pesantour tend sans cesse à ramener cette bymbe ou estie nièrer vers la terre.

Lai de l'inertie. Il résulte de là qu'en vertu de l'inertie, un corpa qui se ment actuellement avec un certaine vitesse et dans une certaine direction, conserverait éternellement cette direction et cette vitesse, ct que le mouvement serait rigourcusement rectiligne et uniforme, si rein e venait à le déranger ; qu'enfin si, par une cause quelconque, le corps est forcé de décrire une ligne courbe ABG (pl. 1, fig. 2, 61), cette mémo incrite (le acuse venant tonit à coup à cesser, à un certain instant), lui ferait décrire la tangente BT au point correspondant B de la courbe, et conserver la vitesse qu'il possédaite ne point.

# DES FORCES, DE LEUR MESURE ET DE LEUR REPRÉSENTATION.

50. Définition. On appelle en général forces, les causse qui modifient actuellement l'état d'un corps, ou qui le modifieraitent à d'autres forces ne venaient cupécher ou détruire l'offet des premières; l'attractions, la peanteure (27 et univ.), la résidance de l'air et des flaides, le froitement, le calorique considéré comme cause de la répulsion (28), sont de véritables forces, puisqu'ils pouvent changer l'état de repos ou de mouvement des corps. Nons ajoutons ou qui le modifieraient, etc.; car un corps posé sur une table de niveau, per cesmple, ou auspendu verticalement par un fil, ne paraît pas actuellement changer d'état; mais il en a changé d'abord, et la peanteur le presse sans cesse contre la table ou lui fait tire le fil; elle le ferait mouvoir enfin si la résistance de la table ou du fil ne s'oppossient continuellement à son action.

57, Effets des forces, Les forces produisent, comme on voit, des effets très-variés, suivant les circonstances : tantôt elles laissent les corps en repos, en se détruisant constamment les unes les autres. tantôt elles en changent la forme, elles les rompent, tantôt elles leur impriment du mouvement, elles accélèrent ou retardent celui qu'ils possèdent, ou en changent la direction, tantôt enfin ces changements s'opèreut avec lenteur, d'une manière imperceptible, tantôt ils s'opèrent an coutraire avec rapidité, brusquement; mais dans le fait, c'est toujours dans un temps fini et par degrés continus. -Si nous voyons quelquefois des corps changer brusquement d'état, de direction ou d'intensité de mouvement, c'est que la force, alors très-grande, produit son effet dans un temps dont la durée est seulement insppréciable à nos moyens de mesurer le temps. - Si la balle d'un fusil traverse un carreau de verre, une porte, une feuille de papier librement suspendue, sans leur imprimer un monvement sensible, cela prouve seulement qu'elle opère cet effet avec que rapidité telle que les parties enlevées n'ont pas le temps de propager leur mouvement dans toute l'étendne des corps. - Si, d'après l'expérience qui en a été faite autrefois à la Rochelle, un canon suspendu verticalement à l'extrémité d'une corde, porte le boulet au même but que s'il était sur son affût, cela prouve seulement que la pièce n'avait point dévié d'une manière sensible avant l'instant où le boulet est sorti de l'àme, et qu'il lui faut un temps bieu plus considérable qu'à ce boulet, pour acquérir une vitesse on nn mouvement qu'on puisse apprécier ou mesurer. - Nous examinerons, dans ce qui suit, comment le mouvement se propage, de proche en proche et d'une manière continue, dans toute l'étendue des corps, et comment il se fait que ceux qui ont le plus de poids et de densité, sont aussi ceux qui, dans un temps donné, recoivent le moins de vitesse par l'effet d'une même force dont l'action est plus ou moins prolongée.

88. Dénomination des forces. Les forces qui donnent le mouvement aux corps s'appellent en général forces motrices : elles sont accidératrices quand elles accidérant à chaque instant le mouvement, elles sont retardatrices quand elles le retardent. Souvent aussi on nomme puisances les forces qui agissent pour favoriser ou augmenter le mouvement, et résistances celles qui, au contraire; tendent à l'empéher ou à le diminuer : d'après cette définition, les furces accidératrices sont des puissances véritables, et les forces retardatrices des résistances. En général, on donne le nom de puissance aux forces qu'on regarde comme capables de produire un certain effet, et celui de résistance aux forces qui s'opposent à l'accomplissement de cet effet.

89. Nature et comparation des forces. Nous avons, par nous-mêmes, une idée exacte du mode d'agir de la force. Quand nous poussons ou tirons un corps, qu'il soit libre ou qu'il ne le soit pas, nous éprouvons une sensation qu'i se nomme pression, troction, ou en général effort. cet effort est abolument analogue à celoi que nons excrons en soutenant un poist. Ainsi les forces sont pour nous de véritables pressions, comparables à ce qu'on nomme le posté es corps. La pression peut être plus forte ou plus faible; c'est donc une grandeur, et, pour la mesurer, la représenter par des nombres, el me s'agit que de choisir une pression quéconque pour uniès ce qui ne sera pas difficile si nous pouvons trouver des pressions égales, comme nous avons trouver des temps égant (44).

Deux forces sont égales quand, substituées l'une à l'autre et dans les mêmes circonstances, elles produisent le même effet ou en détruisent une même troisième qui leur est directement opposée.

Suspendons (pl. I, fig. 17) un corps P à l'extrémité d'un fil AB; en vertu de son poids, ce fil prendra la direction de l'aplomb on de la restricale AB (30), et il faudra, en A, suivant AB, un certain effort pour le soutenir contre l'action de la pesanteur. Si deux forces, ainsi appliquées suocessivement à ce fil et de la même manière, maintiemnent le corps P en repos, ces forces seront nécessiriement égales entre elles et au poids du corps : une force double, triple, supportera deux, trois corps semblables au premier, suspendus les uns saudeux, prois corps semblables au premier, suspendus les uns saudeux, prois corps semblables au premier, suspendus les uns saudeux, prois corps semblables au premier, suspendus les uns saudeux, prois corps semblables au premier, suspendus les uns saudeux, prois corps semblables au premier, suspendus cube deux pures, ou le polide d'un gramme (34), une force quelconque ser exprainée par le nombre qui indique combien de grammes elle pourra supporter : c'est au gramme, ou plutôt au kilogramme, que désormais nous comparerons toutes les forces de pression, de traction, de ferssion, de compression, etc.

60. Mesure des forces par les poids. Nous savons que les poids se mesurent ou se comparent entre eux par le moyen de balances;

d'après lo caractère général ci-dessus saquel on reconnait que deux forces sont égales, il devient facile de trouver le poids d'un cerps, quelles que soient la justesse et la composition d'un tel instrument. Il suffit, pour cela, de s'assurer que ce corps, substitué dans les mêmes circonstances, à un certain nombre de poids étalons, produit le même effet sensible sur la balance, pour affirmer que le poids du corps est égal à celui des étalons. Sons ce rapport donc, tous les appareils quelconques pouvent être employés à mesurer le poids du corps eç, t par suite les forces.

Les ressorts, entre autres (17 et suiv.), quand ils sont susceptibles de conserver longtemps leur élasticité, peuvent servir et servent en effet à cet usage dans la pratique : tels sont plus particulièrement le peson à ressort du commerce (fig. 18), et le dynamomètre de Régnier (fig. 19), instrument plus compliqué et qui sert à mesurer des efforts de pression ou de traction supérieurs à 100 kilog. Dans l'un et dans l'autre, la grandeur de la ficxion du ressort estindiquée par le mouvement d'une aiguille ou d'une tige qui parcourt les différentes divisions d'un limbe; ces divisions ayant été obtenues, lors de la fabrication, en suspendant directement des poids étalons à l'instrument, fournissent le moyen de mesurer ensuite le nombre des kilogrammes d'un effort quelconque. En se servant des balances à ressort, il ne faudra pas oublier de vérifier préalablement l'exactitude de leurs divisions au moyen de poids étalonnés, et de changer la valeur de la graduation, si l'élasticité se trouvait altérée depuis l'instant de la fabrication. Du reste, nous n'insisterons pas sur la description de ces instruments, parce que leur emploi dans les arts et leur intelligence n'ont rien de difficile, et qu'il nous suffit ici de savoir qu'il existe des moyens directs de mesurer les forces par des poids.

61. Observations. En proposant, comme nous venons de le faire, de mesurer les forces par des poies, nous supposons essentiellement que l'effort pour soutenir, contre l'action de la pesanteur, un corpo quelconque, par exemple, un litre ou décimitre cube d'au pure, soit constamment le même dans tous les temps et pour tous les lieux, et que par conséquent le kilogramme, poids de ce volume? d'eau, soit une grandeur absoites, inscraéble. S'îl n'ên était pas ainsi, les poids ne pourraient aucunement nous servir pour meur les forces, et il faudrait recourir à quelque autre unité moiss.

sujetto à changer. Or on sait, par espérience, que l'action de la pesanteur n'a pas varié avec le temps, du moin d'une manière sensible, et l'on peut croire qu'à moins d'événements extraordinaires delle ne changer pas non plus dans l'arenir. A la véride, l'action de la pesanteur diminue à meutre qu'on s'élère au-dessa de la surface de la terre; elle diminue pareillement à meutre qu'on s'éloigne des pôles pour s'approcher do l'équateur; de sorte que le même corpa qui, dans notre pary et à la surface des plaines, fait, par son poids, fléchri un ressort jusqu'à un certain degre, le ferait fléchir un peu moins lorsqu'on le transporterait à l'équateur ou sur le somuet d'une montagne élevée; mais, pour l'étendue d'un pays comme la France, et pour des montagues telles qu'il s'y en renconte, la diministion du poids est à peines sensible : par exemple, pour une élévation verticale d'une lieue au-dessus des plaines, elle serait ao plus du set du poids seuré au niveau de ces plaines, elle serait ao plus du set du poids seuré au niveau de ces plaines, elle serait ao plus du set du poids seuré au niveau de ces plaines, elle

Il suit de là donc que nous pouvons regarder lo poids absolu des corps, ou la force qui soutient ce poide contre l'action de la pessateur, comme une quantité tout à fait constante, du moint dans l'étendue ordinaire de nos travaix industriels, et que par conséquent nous pouvous aussi, sans crainte de commettre des crreurs appréciables, prendre pour unité de force l'unité de poids, conformément à ce qui a été proposé ci-dessus. Nous verono d'ailleurs plus tard comment, à l'aide du pendule, on peut rendre sensible la variation de la pesanteur dans les diters liuex, variation généralement trop faible pour d'tre appréciée, d'une manière facile et rigoureuse, par le moyen des resorts ou d'intruments analogues.

63. Point d'application, direction, intensité et reprisentation des forces. Il faut distinguer dans une force, 1º son point d'application, c'est-à-dire le point où elle agit immédiatement; 2º sa direction indéfinie ou la droite que décrirait son point d'application, qui peut s'exercer de la gauche vers la droite, du haut en bas, etc., ou inversement; 4° sa grandeur absolue ou son intensité, mesurée par des poids, par un certain nombre de kilogrammes.

Soit A (pl. I, fig. 20) le point d'application d'une force dont la droite AB est la direction indéfinie; portons, de A en P, sur cette droite et dans le sens de son action, un nombre d'unités de longueur, par exemple de centimètres, de millimètres, égal au nombre des kilogrammes, qui exprime son intensité; il est évident que cette force sera complétement représentée. Ordinairement on exprime le sens de l'action au moyen d'une petite fléche, et l'intensité de la force par une lettre telle que P, et cela afin d'abréger; ainsi l'on dit: une force P ou AP, nue force Q ou BQ, comme on dirist une force de 10 kilogrammes, de 15 kilogrammes, etc. De cette manière, l'étude de la Mécanique est ramenée à celle de certaines figures de la Géomérie.

### MODE D'ACTION DES FORCES SUR LES CORPS.

63. Action directe. Quand une force agit extérieurement à un corps solide et contre un point de sa surface, elle exerce une pression qui resoule les molécules les plus près de ce point; le corps plie, fléchit ou se comprime suivant les circonstances ; les molécules se trouvant plus rapprochées au contact, font effort pour retourner à leur place, en vertu de leur force de répulsion naturelle (27 et 28), ou de l'élasticité plus ou moins grande qui appartient à toutes les substances (19) ; elles resoulent aussi les molécules qui leur sont immédiatement voisines, et, de proche en proche, les plus éloignées jusqu'à l'autre extrémité du corps. Si cette extrémité est fixe ou arrêtée par un obstacle, l'effet de la force se réduira à une compression , à un changement de forme du corps ; si , au contraire, cette extrémité est libre, elle s'avancera, de sorte que le mouvement aura été propagé ou communiqué à toutes les parties, et cela de proche en proche, ou successivement. Ce mouvement intestin, résultat d'une suite de compressions, prouve qu'il faut un certain temps (57) pour que la force ait produit son effet total, et l'absurdité de supposer que la vitesse finie puisse s'engendrer instantanément ou tout à coup. Les mêmes choses se passeraient d'ailleurs si, à l'inverse, la force était employée à détruire le mouvement acquis d'un corps ; elle détruirait d'abord la vitesse des molécules les plus près du point d'action, puis, de proche en proche, celle des molécules les plus éloignées, etc.

Nous avons supposé que la force appliquée extérieurement au corps, agissait pour le presser, le refouler sur lui-même; mais, si elle s'exerquit du dedans au dehors de façon à le tirer, à l'étendre, les molécules seraient écartées au lieu d'être rapprochées, et feraient, en vertu de l'atroccio qui les unit (27 et 28), effort pour reprendro leurs distances respectives, et pour s'entrainer ainsi, de proche en proche, d'une extrémité du corps à l'autre; d'où l'on voit qu'en vertu de cette attraction et de la répalsion, les molécules des corps se comportent comme si elles étaient maintenues entre elles et séparées par de petits resorts qui s'opposeraient aussi bien aux forces qui tendent à les rapprocher, qu'à celles qui tendent à les désumir.

64. Réaction; principe de la réaction. D'après cette manière d'envisager l'action des forces sur les corps, entièrement fondée sur l'expérience de ce qui sc passe quand on les tire ou qu'on les comprime, il est évident qu'un effort ne peut être exercé, en un point quelconque d'un corps, sans que les ressorts moléculaires de celui-ci n'agissent, en sens contraire, avec un effort précisément égal et contraire : c'est ce qu'on exprime en disant, d'après l'illustre Newton, que la réaction est toujours égale et contraire à l'action, principe démontr par toutes sortes de faits. - En pressant, par exemple, du doigt un corps, en le tirant avec une ficelle, ou en le poussant avec une barre, nous sommes pressés, tirés ou poussés, en sens contraire, de la même manière et avec le même effort. - Deux pesons à ressorts (60), placés (pl. I, fig. 21) aux extrémités, A ct B, d'une telle ficelle ou d'une telle barre, indiquent le même degré de tension, quand une force P vient à agir, par leur intermédiaire et celui de la ficelle ou de la barre, sur un obstacle placé à l'extrémité opposée. En général, nous ne pouvons concevoir qu'une force exerce son action , sans faire naître à l'instant une résistance égale et directement contraire : si une molécule matérielle en attire une autre, réciproquement celle-ci attirera la première avec une force égale et contraire ; si la pesanteur ou l'attraction terrestre sollicite les corps vers la terre (30), réciproquement ces corps sollicitent la terre à se rapprocher d'eux avec une force égale et directement opposée, etc. C'est là un des principes fondamentaux de la Mécanique.

66. Hypothèses admisse en Mécanique. Dans tous les cas où une force agit, comme on vient de le dire, par l'intermédiaire d'une ficcelle ou d'une barre tendue en ligne droite, l'action de cepte force ne se transmet intacte, d'une extrémité à l'autre, que par une suite d'actions ou de réactions, égales et contraires, qui se détruisent ou se balancent réciproquement, et que les ressorts moléculaires exercent en chaque point de la droite suitant laquelle agit cette

force et la résistance opposée. C'est en vertu de cette considération qu'il est permis de supposer que l'action d'une force s'opère ou se transmet en chacun des points de la droite matérielle qui l'unit à la résistance.

Dans cette action réciproque des diverses parties de la barre et de la ficelle, celles-ci es trouvent raccourcies ou allongées jusqu'à un certain degré relatif à l'énergie de la paissance; mais, si cette coregire reate constante et ne surpasse pas d'ailleurs la force de résistance (20) de la ficelle ou de la barre, l'allongement ou le raccourcissement cessera d'augmenter. Cest d'après cette seconde considération que nous pourrons quelquelois regarder les corps solides et résistants, employés dans les arts pour transmettre l'action des forces, comme parfaitement rigides et inszensibles; d'autant plus qu'on les choisit, presque toujours, de façon qu'ils fié-taint plus qu'on les choisit, presque toujours, de façon qu'ils fié-taisent en réalité très-peu son l'action de ces forces, et que nous ne leur attribuerons cette qualité, dans toute autre circonstance, qu'après que le changement de forme aura déjà été opéré, ca chaquement de forces aupliquées au corps.

Supposons, par exemple (pl. I, fig. 22), qu'une force P soit employée à pousser ou presser un obstacle solide K, par l'intermédiaire d'une barre ou d'un corps flexible quelconque, ABC, et concevons que cette force, ayant fait acquerir à la barre toute la flexion qu'ello peut recevoir d'après sa constitution, demeure constante; on pourra, dès lors, considérer ABC comme entièrement rigide, et supposer même que le point A soit réellement lié au point C, par une droite matérielle AC, suivant laquelle la pression de P se, transmet exactement contre l'obstacle, puisque la réaction est nécessairement égale et contraire à l'action. Ainsi la force P produira en C, contre l'obstaclo, précisément le mêue effet que si elle y était immédiatement appliquée, et elle fera naître, en ce point, une résistance Q égale et dirigée, de Q vers C, dans le prolongement de la droite AC ou de sa propre direction. On pourrait même remplacer cette force P par une autre qui lui serait égale, et qui tirerait le point A, vers C, par le moyen d'une barre ou d'une ficelle , sans que, pour cela, les effets soient aucunement modifiés; mais il faut nécessairement supposer que cette barre et cette ficelle soient inextensibles, ou qu'elles aient reçu , au moment où on les applique , le degré d'extension qui convient à l'énergie de la force.

Voilà comment on devra entendre les choses toutes les fois qu'il nous arrivera, par la suite, de considérer les corps comme entièrement roides, ou de supposer que le point d'application d'une force est transporté en un point quelconque de sa direction.

66. De l'instrite considèrie comme force. Nous avons vu ci-dessus (de et 64) que quand une force agit, à l'extérieur d'un corps libre, pour lui imprimer du mouvement ou pour détraire celui qu'il possède, ce corps réagit ou oppose une résistance égale et contraire à la force : cette résistance, cette résteixon évant être considérée comme un résultat do l'inertie des diverses particules matérielles du corps, a volt que l'inertie est une force vértiable qui peut se meaurer en poids. Pour un même corps, la résistance augmente virdemment avec le degré de vitesse imprimée ou détruite; nous verrons plus tard qu'elle est seactement proportionnelle à ce degré, et qu'elle augmente aussi avec la quantité de matière renfermée dans chaque corps.

Quand on tire un corps libre par le moyen d'une ficelle, cette ficelle s'étend, s'allonge et peut même se rompre si elle est tirée brusquement, et cela d'autant mieux que le corps est plus massif ou plus pesant : le même effet serait produit évidemment si , le corps étant en mouvement, on essayait de le retenir par le moyen de la ficelle. - Si on suspend un corps à l'extrémité d'une ficelle verticale, et qu'on place un peson à ressort dans la ligne de traction ou de tirage de cotte ficelle, le ressort indiquera le poids du corps dans le cas du repos; mais, si on élève le corps avec une certaine vitesse, le ressort se pliera davantage, par suite de la résistance opposée par l'inertie de la matière. Le mouvement étant une fois acquis et demeurant régulier, uniforme (4), le ressort reprendra et conservera constamment l'état de tension qu'il avait dans le cas du repos, attendu que l'inertie ne se fait sentir (55), comme force, qu'autant que la vitesse du corps est altérée, et que la pesanteur, au contraire, agit, sans relâche, sur les corps qu'ils soient ou non en mouvement. On voit donc que l'état de tension du ressort peut servir à mesurer les variations de la vitesse du corps, et la grandeur de la résistance qu'en vertu de son inertie, il oppose à l'action de la puissance qui soulève la ficelle.

67. Action combinée et réciproque des forces. Nous n'avons, dans

ce qui précède, considéré que l'action simple d'une force appliquée en un point d'un corps, et nous avons vu qu'il naît, de cette action, une réaction égale et précisément contraire, provenant de l'inertie de la matière du corps, lorsqu'il est libre, ou de la résistance opposée par un obstacle extérieur quelconque, réaction qui est transmise d'une extrémité à l'autre de ce corps (63) par une suite d'sctions et de réactions semblables qu'exercent entre elles les molécules, en vertu de leur force de ressort. Or, il se passe des choses absolument analogues quand plusieurs forces agissent à la fois en différents points d'un corps ; leurs effets se combinent tellement que chacune d'elles éprouve, de la part de ce corps, une réaction égale et contraire à la sienne propre, et que les autres forces lui transmettent encore par l'intermédiaire des ressorts moléculaires; cette réaction peut donc être considérée comme un résultat plus ou moins immédiat de l'action de toutes les autres forces, ou comme la résistance qu'elles opposent à l'action directe de celle que l'on considère.

C'est ainsi qu'on devra entendre géndralement le principe de l'action égale et contraire à la récetien, et que nous pourrons die concervir désormais qu'une force en détrait ou cainc plusieurs autres, sans leur être directement opposée, bien quo, dans la réalité, elle ne détraise ou n'empèche directement que l'effet qui serait produit par sa réaction, si, tout à coup, elle vensit elle-même à s'anéantir ou à être détruite par une nouvelle force quelconque.

68. Exemple de l'action combinée des forces. Supposons qu'un cheval soit employ à tirer un voiture le long d'une route; on pourra le considérer comme détruisant à chaque instant, par l'intermédiaire des traits, des palonniers, du timon, de la cheville ouvrière, etc., toutes les résistances qui s'opposent à son action, dans les diverses parties de la voiture. Si le mouvement est consamment le même ou uniforme, ces résistances proviendrout uniquement du terrain et des divers frottements, l'inertie n'y entrant pour rien (85 et 68). Si la vitesse augmente à chaque instant, l'inertie, mise en action, s'ajoutera aux résistances précédentes; enfin si la vitesse vient à diminuer par suite d'obstacles particuliers, l'inertie, qui tend à faire perséréer la voiture daus son étst de mouvement, sjoutera son action à celle du cheval, pour vaincre ces obstacles et toutes les autres résistances.

C'est encore ainsi qu'on peut expliquer le principe de l'égalité de pression des fluides (14), en verta duquel une pression quelconque, exercée contre une portion de la surface des parois du vase qui contient de toutes parts ce fluide, est transmise également sur toutes les parties de la surface de ces parois; car cette répartition uniforme de la pression, cetto réaction réciproque des parois du vase sur le fluide et du fluide sur les parois, ne peut évidemment provenir que de l'égalité des actions et des réactions qui s'exercent entre les différentes molécules de ce fluide. On voit aussi que, si le fluide n'était pas contenu, de toutes parts, au moyen de pistons, de parois solides ou par la réaction d'autres fluides tels que l'air, etc., le principe de l'égalité des pressions n'aurait plus lieu, du moins de la mêmo manière, attendu que la pression, exercée en un certain point de sa surface extérieure, pourrait être employée, en partie, à vaincre l'inertie du fluide et toutes les autres forces qui s'opposent directement à son mouvement, à son changement de forme. Quant au principe de la réaction, il n'en subsistera pas moins pour toutes les forces appliquées aux différentes parties de ce fluide, et toujours l'action de chacune d'elles sera égale et contraire à la réaction qu'elle éprouve en son point d'application.

69. Observations sur l'équilibre des forces. Il arrive quelquefois qu'on nomme équilibre cette action réciproque des forces appliquées à un corps, par suite de laquelle une force quelconque peut être censée vaincre ou détruire, par l'intermédiaire de ce corps, l'action de toutes les autres qu'on regarde comme étant opposées à la sienne propre : c'est ainsi qu'on dirait, par exemple, du cheval qui, dans l'hypothèse ci-dessus, traîne une voiture le long d'une route, qu'il fait équilibre à toutes les résistances qui s'opposent au mouvement de cette voiture. Mais, quand il nous arrivera, par la suite, d'employer un langage aussi général, en parlant des actions réciproques exercées par les forces sur un corps, il ne sera uniquement question que de l'équilibre de ces forces considérées en ellesmêmes, et non de celui du corps; car, d'après les idées généralement admises, l'équilibre des corps repose sur des notions tout autres, et que nous examinerons plus tard, lorsque nous aurons à étudier les effets combinés des forces, ll ne s'agit ici que de nous entendre sur la signification attachée à certains mots ; et, loin d'avoir à nous occuper d'une telle complication d'effets, nous devons nous

borner à pourauivre l'examen du cas simple et élémentaire où une force en détruit constamment une autre qui lui est égale et directement opposée ou qui lui fait équilibre. C'est à cela, en effet, que se réduit, en définitive, l'emploi des forces motrices dans les travaux ' industriels.

### DU TRAVAIL MÉCANIQUE DES FORCES ET DE SA MESURE,

70. Notions générales. Travailler c'est vaincre ou détruire, pour le besoin des arts, des résistances telles que la force d'adhésion des molécules des corps, la force des ressorts, celle de la pesanteur, l'inertie de la matière, etc. — User, polir un corps par le frottement, le diviser en parties, d'ever des fardeaux, trainer une voiture le long d'un chemin, bander un ressort, lancer des pierres, des boulets, etc.; d'est travailler, c'est vainorer, pendant un certain temps, des résistances sans cesse renouvelées dans la durée de ce temps.

Le travail mécanique ne suppose pas seulement une résistance vaincue, une fois pour toutes, ou mise en équilibre par une force motrice, mais une résistance reproduite le long d'un chemin parcouru par le point où s'exerce cette résistance et dans la direction propre de ce chemin. - Pour enlever une parcelle de la matière d'un corps, avec un outil par exemple, non-seulement il faut un effort directement opposé à la résistance que présente cette parcelle, mais encore il faut faire avancer le point d'action de l'outil dans la direction de la résistance : plus cet avancement sera grand, plus la parcelle enlevée aura de longueur ; d'un autre côté, plus sera grande la largeur ou l'épaisseur de cette parcelle, plus la résistance ou l'effort-sera considérable : l'ouvrage fait, à chaque instant, croît donc avec l'intensité de l'effort et la longueur du chemin décrit dans sa direction propre. Un raisonnement analogue est applicable à tous les travaux industriels opérés par le secours des ontils et des machines.

71. Mesure du trecail quend la résistance est constante. Supposons que la résistance soit constante, ou reste la même à chaque instant, aussi bien que l'ellort qui lui est égal et directement opposé; il est clair que l'ouvrage produit et le travail seront proportionnels au chemin décrit par le soint d'amplication de la résistance, c'est-àdire qu'ils seront doubles si le chemin est double, triples si le chemin est triple, tec; de sorte que, si l'on prend pour unité le travail qui consiste à vaincre directement la résistance, le long d'un chemin de l'indère, le travail total pourra âtre mesuré par le nombre des mètres et des fractions de mètre, parcourus. Mais si pour un autre travail, il arrivait que la résistance constante fui double, triple, etc., de ce qu'elle ciati dans le premier, à chemin égal décrit par le point d'action de cette résistance, le travail serait également double, triple, etc., de ce qu'il étoit. Si, par exemple, la résistance était de 1 kilogramme dans le premier oas, et qu'elle fât de 2, de 3, de 4 kilogramme dans le second, le travail; pour chaque mètre de distance, vaudrait 2, 3, 4 fois celui qui, à chemin égal, récond à la résistance de 1 kilogramme étal, récond à la résistance de 1 kilogramme

En prenant donc pour unité de travail mécanique celui qui consiste à vaincre la résistance de 1 kilogramme le long de 1 mètre, on voit qu'un travail quelconque, dont l'objet est de vaincre directement une résistance qui reste la même, scra mesuré par le nombre des kilogrammes qui expriment cette résistance (60), répété autant de fois qu'il y a de mètres , et de fractions de mêtre dans le chemin parconru par le point d'action de cette résistance, c'est-à-dire par le résultat de la multiplication de ces deux nombres. - Supposons un moteur employé à traincr un corps sur un chemin horizontal et rectiligne, par le moyen d'une corde tirée dans le sens même de ce chemin ; son travail consistera uniquement à vaincre le frottement constant exercé sur le terrain, et qui lui est directement opposé : si, par exemple, la résistance occasionnée par ce frottement, sur la corde, est de 37 kil,50, et que le chemin total décrit, dans un certain temps, soit de 64m, il est clair qu'en prenant pour nnité de travail celui qui consiste à vaincre la résistance d'un kilogramme le long d'un mètre de chemin, le travail total sera mesuré par le nombre 37.50 × 64 = 2400; c'est-à-dire, en d'autres termes, que, si l'on était convenu de payer un centime, je suppose, l'unité dont il s'agit, il faudrait paver 2400cent ou 24f,00 le travail total.

En général, on voit que le travail mécanique que nécessite directement une certaine résistance constante, et qui se reproduit le long d'une vertain chemin, a, pour mesure, le produit de cette résistance par le chemin que décrit son point d'action, dans sa direction propre, l'unité de travail étant toujours l'unité d'effort, mesure es poide, parcurent l'unité de chemin ou de longueur. Nous disons directement, parce qu'en effet, il ne s'agit ioi que du travail d'une puissance qui serait directement opposée à la résistance, et non du travail d'un moteur qui agirait d'une manière quelconque sur cette résistance (73 et 76).

72. Mesure du tracail quand la résistance est cariable. Si la résistance, on l'effort égal et opposé qui la détruit, au lleu d'être la
même à chaque instant, variait sans cesse ainsi qu'il arrive dans
bien des circonstances, le travail ne pourrait plus s'évaluer comme
on vient de le dire; mais, attendu que, pour chacun des espaces
très-petits décrits par le point d'action, la résistance pout être
censée constante et sensiblement égale à la moyenne ou à la denicensée constante et sensiblement égale à la moyenne ou à la denicensée constant et est resiblement de commencement et à la find denicensée constant de cette résistance moyenne et de l'élément de chemin dont il r'agit. Le travail total se composant de la somme des
travaux partiels, sera mesuré également par la somme de tous les
petits préduits analogues qui leur corresponder.

Traçons, sur un plan ou tableau (pl. I, fig. 23), une courbe O'a'b'c'. . . dont les abscisses Oa, Ob, Oc, . . . représentent (51) les chemins successivement décrits par le point d'action de la résistance, et dont les ordonnées OO', aa', bb', ... représentant , d'après une échelle convenable, les résistances ou efforts correspondants censés mesurés en kilogrammes. Supposons que Oa, ab, bc... soient les espaces égaux et très-petits décrits à chaque instant. Les travaux partiels ayant pour mesure les produits de ces petits espaces par les résistances moyennes correspondantes, censées constantes pour chacun d'eux, c'est-à-dire les produits : (00 +aa'). Oa, \*(aa'+bb'), ab, \* (bb' +cc'), bc,.... ces travaux seront représentés (voyez, en Géométrie, le mesurage des surfaces) par les aires des trapèzes OO'a'a, aa'b'b, bb'c'c,... et le travail total le sera par la surface de tous ces petits trapèzes réunis. Or on voit, d'une part, que cette surface différera d'autant moins de la surface OO'ab' ....h'hO . comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les ordonnées 00', hh' qui correspondent au commencement et à la fin du travail, et, de l'autre, que la somme des travaux partiels, représentée par cette surface, s'approchera d'autant plus d'être égale au travail total, que le nombre des ordonnées ou des espaces successifs sera lui-même plus considérable. Si dono on multiplie convenablement ce nombre des ordonnées, on pourra, sans erreur, prendre la surface OO's'k'hO pour la mesure véritable du travail effectué pendant que le point d'application de la résistance décrit l'espace Oh.

On voit, d'après cela, que, quand on connaîtra, soit au moyen de l'expérience, soit de toute autre manière, le foi ou la table (50) qui lie la résistance variable aux chemins décrits par son point d'application, toute la question, pour trouvre le travail mécanique relatif à un espace quelconque parcouru, consistera à tracer la courbe de cette loi, et à calculer, par petites parties, l'aire de la surface qui répond à cette longueur de chemin. Comme les unités de longueur qui ont servi à construire les ordonnées, représentent des unités d'éforts ou de poids d'une certaine sepéce, et que les abscisses sont elles-mêmes composées d'unités de longueur représentant des unités de chemin parcoura, on voit que l'unité de surface des trapères ou de leur somme totale, sera réclêment l'unité d'effort exercé ou répété le long de l'unité de chemin s'.

73. Feleur de l'effort nouen. Lorsqu'on a ainsitrouvé la valeur du travail mécanique d'une résistance variable, pour une distance quelconque parcourue par son point d'action, en divisant cette valeur par cette distance, on obtiendra ce qu'on nomme l'effort moyen de la résistance, ou l'effort constant qui, étant répétie le long du chemin, produirait la même quantité de travail; car nous avons vu (71) que, pour une résistance constante, le travail se mesure simplement par le produit de cette résistance et du chemin total décrit par son point d'application.

La considération de l'effort moyen- en vertu duquel un travail act ensé 'opérer, n'est pas mois importante que celle de la vitesse moyenne dans le mouvement périodique (49); car il arrive, 
presque toujours, que la résistance du travail ne varie qu'entre 
certaines limites fixes, plus ou moins rapprochées, ou qu'elle croit 
et décroit alternativement sans devenir jamais plus petite qu'unc 
certaine quantité, ni plus grande qu'une autre quantité; d'où 
il résulte que le travail se fait alors par périodes plus ou moins réquillères, et qu'il se trouve représenté par une courbe sinueuse

<sup>\*</sup> Voycz, à la fin de ces reaccusauxas s, une application de ces principes et une méthode expéditive et suffisamment exacte, pour calculer directement l'aire comprise entre une courbe, deux de ses ordonnées quelconques et l'are des abscisses.

O' à b'c'...h' (pl. 1, fig. 24) dont les ondulations s'écurtent très-peu, de part et d'autre, d'une droite Appraillé à l'ac 08 des chemins. On conçoit que, dans ces circonstances qui se reproduisent fréquemment, il devient utile de substituer, au travail variable, un travail uniforme moyen donnant les mêmes résultats, etqui ne présente point autant de complication. C'est effectivement ce qu'on ne manque jamais de faire dans les applications de la Mécanique industriel, quand les alternatives ou les périodes de travail sont fréquemment rédédées.

13. Direre exemples du tracail mécanique. Quand un moteur est employé à bander un ressor, il développe, à chaque instant, un effort égal et directement opposé à la résistance du ressort, et qui est d'autant plus grand que son point d'application a décrit plus de chemin dans sa direction propre; cet effort peut même se mesurer directement (60), au moyen du peson ou du dynamoueltre, pour chaque position du ressort, on pour chaque position du point d'application de la force. On pourra doue aussi, d'après la méthode précédente, tracer la courbe qui donne la loi de ces efforts, et cal-culer approximativement la somme des travaux mécaniques effectués à chaque instant et qui composent le travall total.

Nous avons pris pour exemples (71) le travail produit par une force qui traîne un corps le long d'un plan de la part duquel il éprouve une résistance constante, et eclui qui consiste à bander un ressort dont la résistance varie à chaque instant; mais les mêmes raisonnements, les mêmes méthodes de calcul, s'appliquent à tous les travaux des arts, qui sont purement mécaniques, et qui supposent une résistance à chaque instant reproduite et vaincue dans le sens même du chemin décrit par son point d'action. - Un cheval tire-t-il après la barre d'un manège? un homme élève-t-il de l'eau du fond d'un puits? un ouvrier est-il employé à scier, à raboter du bois, à limer, à polir un métal, à arrondir un corps sur le tour, etc.? la quantité de travail mécanique que nécessite directement l'ouvrage fait, sera toujours mesurée par le produit, et de la résistance opposée par la barre, par le poids de l'eau ou par la matière soumise à l'action de l'outil, et du chemin décrit par le point d'application de cette résistance, si elle est constante (71), ou par la somme des produits semblables qui mesurent les travanx partiels, si la résistance est variable (72).

MÉCAN. INDUSTR. T. I.

75. Obsereations sur le travail des moteurs. En cherchant ainsi à apprécier, en nombre, le travail mécanique, i l'faudra avoir soin de ne pas confondre celui que dépense effectivement le moteur avec celui qui résulte immédiatement de l'uuvrage fait; car on conquoir qu'une partie du premier travail peut être détraite par des résistances autres que celles qui proviennent de l'ouvrage : ce n'est qu'a cette dernière résistance que s'appliquent véritablement les considérations précédentes et la mesure du travail. Plus tard nous examinerons le mode particulier de l'action des différentes forces mo-trices, les circonstances qui modifient les résultats de cette action, et le déchet que peut éprouver le travail de la force selon ses diverses applications.

76. Complication de certains travaux. Pour montrer la complicatiun reellement inherente à certains travaux industriels, nous prendrons pour exemple le travail du limeur : il faut 1º qu'il appuie pour faire mordre ou enfoncer la lime; 2º qu'il exerce un effurt pour faire glisser la lime le long du corps ; 3º qu'il promène cette lime avec une certaine vitesse, en avant et en arrière, et que . par conséquent . Il vainque l'inertic de la matière de cette lime. La quantité de l'ouvrage fait est le résultat de ces diverses actions siinultanées; mais on fait disparaître tonte cette complication en séparant du travail tout ce qui n'y est pas indispensable, et en ne considérant que ce qui se passe à l'endroit même où la matière du métal est enlevée par la lime : là on n'aperçoit qu'une résistance qui suppose un effort égal et contraire, exercé dans la direction même du chemin que décrit le point d'action de la lime, et dunt la quantité de travail pourra s'obtenir ainsi que nous l'avons dit, Le travail du moteur serait même réduit à ce grand degré de simplicité, s'il était employé à promener, d'un muuvement uniforme, la lime le long d'une grande barre de fer couchée horizontalement sur un plan de niveau, et que cette lime cût été chargée convenablement d'un certain poids, pour la faire mordre.

77. Spicification du travail micentique. En ginieral, quand il sera désormais question, dans ces rattuntantes, du travail méconique, on devra entendre le travail qui résulte immédiatement de l'action simple d'une force sur une résistance qui lui est directement opposée et qu'elle détruit continuellement, en faisant parcourir un certain

chemin au point d'application de cette résistance et dans sa direction propre. Cette force, elle-même, devra être considérée (59 et 60) comme un agent simple, produisant un effort, une pression mesurable, à chaque instant, par un poids, et agissant dans une direction et sur un point déterminés, ainsi qu'on l'a supposé constamment dans ce qui précède. Il ne faudra pas confondre enfin l'expression de travail et de force, avec celles par lesquelles on désigne vaguement tous les effets, plus ou moins compliqués, des moteurs animés ou inanimés qui développent leur action sur des résistances ; ainsi nous ne parlerons pas de la force d'un cheval, d'un homme, d'un outil ou d'une machine, sans indiquer, sans sous-entendre, tout an moins, son point d'application, son intensité et sa direction ; nous ne parlerons pas de leur travail mécanique , sans spécifier ou sous-entendre la résistanco, égale et directement contraire, que la force dotruit, à chaque instant, tout en faisant parcourir, dans la direction propre de cette résistance , un certain chemin à son point d'application.

78. De l'élévation verticale des fardeaux. Le travail le plus simple. celui qui donne immédiatement l'idée de sa mesure, est l'élévation des fordeaux suivant la verticale ou l'aplomb; la quantité de l'ouvrage croît alors visiblement comme le poids et comme la hauteur parconrue dans la direction de la verticale que suit ce polds , c'est-àdire qu'il est le produit de ce poids et de cette hauteur. Car, pour répéter encoro une fois nos raisonnements, en élevant à la même hauteur verticale, un poids double, triple, etc.; letravail est bien double. triple, etc., de celui qui consisterait à élever le poids simplo à cette hauteur; et. en élevant un même poids à une hauteur double, trle ple, etc., e'est bien comme si on l'avait élevé deux, trois fois à la hauteur simple, ou une première fois à cette hauteur, puis une seconde fois. une troisième fois à cette même hauteur; peu importe d'ailleurs la manière dont pourrait s'y prendre un moteur pour produire ces effets partiels, il nous suffit que, considérés en enx-mêmes, on puisse les regarder comme parfaitement éganx ou identiques. Si done on prend, pour unité de travail, l'unité de poids élevée à l'unité de hauteur. le travail total sera mesuré par le produit du nombre des unités de poids et de celui des unités de hauteur.

79. Des autres moyens d'évaluer le travail. L'utilité de la mesure

.

que nons avons prisc pour le travail , résulte de sa simplicité même, et de la facilité qu'on a d'évaluer des efforts, des pressions, en poids, et des distances, des chemins, en unités de longueur. Du reste, on pourrait, dans bien des eas, prendre la quantité même de l'ouvrage effectué pour la mesure du travail mécanique des forces : par exemple, on pourrait se contenter de dire, de tel moteur, qu'il est capable de moudre 1, 2, 3 kilogrammes de blé; c'est même ainsi qu'on en agit quelquefois, et qu'en agissent les meuniers et les propriétaires de moulins, pour spécifier la valeur mécanique de ces moulins ou des cours d'eau. Mais comme un même poids de blé présente des résistances différentes à la mouture , selon sa qualité. le genre de l'outil et de la machine , nou-seulement les meuniers ne pourraient être compris de tout le monde, mais ils ne pourraient pas même s'entendre entre cux : il faut donc une mesure commune et qui ne soit pas susceptible de varier ou d'être interprétée diversement ; or telle est celle qui résulte de la considération de l'effort et du chemin décrit dans la direction de cet effort.

Restera ensuite à savoir combien chaque unité de travail, ainsi défiuie, sera capable, dans des circonstances déterminées, de moudre de kilogrammes de blé, de seier de mêtres carrés de planches, etc.; or c'est à quoi l'on parviendra par des observations et des expériences bieu faites; l'essenticl est surtout qu'il n'y ait rien d'arbitraire dans la manière d'évaluer le travail nuécanique.

80. Dénominations admises pour le travail. On a donné différents noms au travail mécanique, tel que nous venons do le définir dans ce qui précède, travail qu'il ne faut pas, dans tous les cas, confondre avec l'ousrage, puisque ce dernier n'en est véritablement que l'effet.

Smeaton, ingénieur anglais qui a besucoup écrit sur les rouces hydrauliques, a nomuné lo travail puissence mécanique; Carnot lo nomme monent d'activité (coy. ses Principes fondamentaux de l'équilibre et du mouvement); Monge et lachette (coy. le Traité de Machines de ce dernier) l'unt appelé gifet dynamique; Coulomb, Nasier et plusieurs autres enfin, l'ent appelé quantité d'action, et cette dernière expression est asset généralement en faveur. Il nous arrivers souvent d'en faire usege, mais i faudra se rappeler qu'elle signifié la méme choes que quentité de traesil, iracail mécanique \*.

<sup>\*</sup> En adoptant cette expression, neus n'avons fait que suivre l'exemple de M. de

Quelquefois aussi on nomme le travail mécanique quantité de mourement; mais, conune on emploie généralement, en Mécanique, cette expression pour désigner tout autre chose, non nous en servirons jamais pour désigner le travail. Les mêmes reiflexions doivont s'appliquer à la dénomination de force rice, mise en usage par certains auteurs; l'une et l'autre n'indiquent que les effets du travail mécanique d'une force qui a été employéo à mettre un corps en mouvement ou à vaince son inertie (66).

Nous ferons connaître bientôt le sens<sup>8</sup>qu'on attache le plus ordinairement à ces mots; quand donc il sora question, dans un ouvrage, de quantité de mouvement ou de force vive, il conviendra de s'assurer s'il s'agit, ou non, du travail mécanique tel que nous l'avons défini.

Un des caractères distinctifs du travail mécanique, c'est qu'il est la chose qu'on paye dans l'exercice de la force, et que sa valeur, son prix en argent, croissent précisément comme sa quantité. Car, si l'on ne considère que le travail nécessité directement par la résiance à vaincre, par l'ouvrage à confectionner, il democre, comme on l'a vu précédemment, casactement proportionnel à la quantité de ce dernier. Mais, redisons-le, ce qui le distingne surtout des autres grandeurs mécaniques, c'est qu'il suppose une résistance, exprimable en poids, à chaque instant vaincue et reproduite, dans le sons même d'on certain chemin parcouru.

81. Chois de l'unité de travail. Le travail mécanique, ainsi défini etentenda est donc, en lui-méme, une chose absolue, qui ne suppose que l'idée d'un effort exercé et d'un chemin parcourr; mais son expression, en nombres, peut changer selon les circonstances et les couventions admises pour l'unité de chemin ou d'effort, et aussi selou que le travail est ou n'est pas continué uniformément pendant un certain tealps. Car, d'une part, l'unité de chemin et l'unité d'effort étant tout à fait arbitraires, l'unité de travail qui en dérive, l'est aussi; et, de l'autre, si le travail est longtemps continué d'une manière à peu près uniformé, son expression, en nombres,

Corinlis, savant ingénieur des ponts et chanssées, qui a écrit sur les applications de la Méannique, et qui s'en sert dans les répétitions qu'il donne aux élèves de l'École polytechnique. Elle offre l'avantage particulier de se définir en quelque sorte par elle-même, et d'étre d'une grande simplicité. peut devenir embarrassante par sa longueur; de sorte qu'un se voit alors obligé, pour la simplicité, de ne considérer qu'une certaine fraction du travail total, relative à la durée d'un certain temps, qu'on prend à son tour pour unité. C'est de cette manière que l'idée plut mems est introduite dans la notion du travail mécanique, bien que, envisagé sous un rapport plus absolu, ce dernier en soit vériablement indépendant : c'est ainsi, pan exemple, qu'on dit d'un chavtal attelé à une voiture, à un manége, qu'il exerce moyennement (73) un effort de tant de kilogrammes en parcourant un ohemin de tant de mètres par minuie ou par seconde, et d'un ouili, d'une machine, qu'ils développont moyennement une telle quantité de tarvail dans tel temps. Mais alors il convient de ne pas oublier la durée effective du travail total en ajoutant, par exemple, qu'il est de tant d'heures pour chaque relais, etc.

On conçoit, d'après cela, quelle est la difficulté de choisir une unité de travail qui puises servir dans tous les can possibles et avec un égal avantage: tantôt l'expression du travail, en cette unité, se trouvera coimposée d'un très-grand nombre de chiffres entiers; tantôt elle caigren, pour la précision, un très-grand nombre de chiffres déciment; tantôt enfin elle devra être accompagnée de la désignation du temps auquel elle se rapporte, lorsque le travail, étant continué uniformément pendant un ou plusieurs jours, on n'en considérera, pour la simplicité des calculs, qu'une certaine partie relative à l'unité de temps.

82. United de travail proposte ou adoptée. Les mécaniciens sentant l'importance de fiser une unité de travail et de lui donner un non, comune on l'a fait pour le gramme, le litre, etc., en ont proposé de diverse sepéces; mais on n'est point, jusqu'à présent, tombé d'accra pas plus pour cet objet que pour désigner l'unité de vitesse, qui dépend à la fois de l'unité de temps et de l'unité de longueur. — MM. Mongolfier, Hachette, Clémeut, etc., ont pris, pour cette unité, l'attre cube d'es un 1000 kingrammes flevés à l mêtre de mute, et la leur de de Meanique, tome 111. Dynamie J000 metres cubes d'eau ou 1000 kingramies (extres cubes d'eau ou 1000 kinamie) 1000 netres cubes d'eau ou 1000 kinamie) 1000 netres cubes d'eau ou 1000 tonneaux (31) élevés à l'mêtre de hauteur, et il a supposé que ctravail, qu'il nomme dynamés opérait dans les 24 heures, Mais

aucune de ces unités n'a été définitivement, ni spécialement adoptée dans l'industrie manufacturière.

Enfin, depuis que les machines à vapeur commencent à se répandre en France, les mécaniciens constructeurs emploient assez généralement, d'après l'exemplo des Anglais de qui nous viennent ces machines, une unité de travail qu'ils nomment force, pouvoir de cheval, ou simplement cheval-vapeur. La furce du cheval n'a peurtant rien de bien défini, elle varie suivant une infinité de circonstances. suivant l'âge et la qualité des individus; si seulement on s'entendait sur sa valeur fictire, et si le gouvernement la consacrait par une lui comme les autres unités de mesure, on pourrait, sans inconvénient, s'en servir comme de terme de cemparaison pour tous les travaux mécaniques des machines et des moteurs, qui sont continués d'une manière uniforme et pendant un certain temps; mais il n'en est pas aiusi. Toutefuis la valeur qui paraît le plus généralement aceréditée, d'après Watt et Beulton, seit en Angleterre, soit en France, et que les Anglais numment pour cette raison unité routinière, s'écarte fort peu du travail mécanique qui suppose un effort de 75 kilog, exercé le long du chemin de 1 mètre, censé parcouru uniformément dans chaque seconde. Telle est du moins l'idéo qu'on peut prendre de sa valeur approximative dans l'industrie manufaeturière ; car, s'il est des constructeurs qui adoptent, peur l'effurt constamment exercé, 80 kilug., il en est d'autres aussi qui ne le suppusent que de 70 kilog, seulement; de serte que l'effort de 75 kilog., équivalant aux 3 du quintal métrique, est véritablement un terme moyen qui diffère rarement de plus du - de la valeur admise, dans les divers eas, par les parties directement intéressées.

33. Conventions geinfrates. Sans rejeter précisément aucune des dénominations et des évaluations précédentes de l'unité de travail, leaquelles pouvent avoir leur avantage particulier dans certaines circonstances, nous prendrons lo plus cummunéument pour unité d'effort le kligyramune, et pour unité de distance le mêtre; de sorte que l'unité de travail mécanique ou d'action sera l'effort de 1<sup>12</sup> exercé le long d'en chemin de 1"-4, quantité qu'avec M. Navier, nous représenterons ainsi 1½-6 ou 1½-6 ou enfin 1½-8, et qui se lit ordinairement un hilogramune étec d'au mêtre de hauteur; parce qu'on rappurte volontiers tous les travaux mécaniques à eclui qui consiste dans l'élévation verticals des corres neants. l'effet produit ou l'oudans l'élévation verticals des corres neants. l'effet produit ou l'oudans l'élévation verticals des corres neants. l'effet produit ou l'oudans l'élévation verticals des corres neants.

vrage fait éant alors (78) la mesure même du travail. — Supposons, par exemple, a me flort moyen ou constant (73) de 225<sup>34</sup> soutenu le long du chemin de 7 mètres, le travail qui en résulte aura pour valeur 225<sup>35</sup> × 7== 1875<sup>38</sup>, c'est-à-dire 1878 kilog, élevés à la hauteur de 1 mètre. Cetto phrase étantun peu longue à lire, et rappelant d'ailleurs l'idée d'un travail particulier, qu'il n'est pas indistrepnishe d'exprimer, nous conviendrous de nommer simplement kilogrammètre chacune des unités 1 hm; de sorte que le travail ci-desses équivadra à 1878 kilogrammètres.

Cette dernière convention et celle qui consiste à placer l'indice km à droite et un peu au-dessus du nombre qui exprime la grandeur du travail, peuvent s'étendre à toutes les hypothèses que, selon les cas, on se croirait obligé de faire sur la valeur de l'unité de travail ou des unités d'effort et de chemin. - S'agit-il d'unités de travail dont chacune équivaut à 100, à 1000 kilog, èlevés à un mêtre, c'est-à-dire à un quintal métrique, à un tonneau (31), élevés à 1met, on pourra les écrire ainsi 19m, 1tm, et les nommer quintalmètre, tonneaumètre; par quoi l'on devra toujours entendre qu'il est nécessairement question de quintaux métriques et non des anciens quintaux. - S'agit-il d'unités dont chacune équivaut à 1 livre, à 100 livres élevées à 1 pied, à 1 toise de hauteur, ou pourra les écrire 11p, 11t, 1pq, 1qt, et les nommer respectivement livrepied, livretoise, quintalpied, quintaltoise; bien entendu qu'alors tout se rapporte à l'ancienne division des unités de poids et de longueur, appliquée soit aux anciennes valcurs de ces unitès, soit aux nouvelles valeurs appelées, dans le commerce, légales ou métriques (31).

84. Observations particulières. Il serait inutile de s'occuper des unités de travait, telles que celle qui consisterait dans l'élévation de 1<sup>33</sup> à 1000° de 10 à l'illomètre, par exemple; car, d'après nos principes, cette unité est la ménie que celle qui équitant à 1 m au tonneaumétre, c'est-à-dire à 1000° d'evés à 1 m. On féprouvera donc aucune difficulté à exprimer numériquement et à dénommer la value d'un travait quelconque, quelle qu'en soit la grandeur et quelles que soient les conventions qu'on adopte pour l'unité; en spécifiant ensuite, si cela est nécessaire (8) et conformement à or qui a été dit ci-dessus, le temps pendant lequel ce travail s'opère, on aura une idée complète de sa valeur. C'est ainsi, par exemplo, que le travail d'hevrà-lyapeur, es une seconde, pourra

être indifféremment représenté par 75½ (456 litegrammètres), on par 450% (450 literepieds), la livre et le pied étant ici la nouvelle livre et le nouveau pied, adoptés légalement en France et dont l'un vaut lo tiers de mêtre et l'autre le demi-kilogramme. Si d'ailleur vaut lo tiers de mêtre et l'autre le demi-kilogramme. Si d'ailleur vaut lo tiers de mêtre et l'autre le demi-kilogramme. Si d'ailleur vaut le dépend, comme ci-dessus, de l'unité de temps, en pourraitécrire les nombres en cette manière : 4500 °°, 27000°, ou 75²°, 450°, selon q'u'il «sigrait de la misuite ou de la second vil «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigrait de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite ou de la second pu'il «sigraite de la misuite de la m

Il arrive asses ordinairement que, pour les travaux sostemu des moteurs, on ne considère ainsi que la longueur du chemin décrit pendant la seconde, prise pour unité de temps, afin d'avoir de petits noubres à considèrer. Cette longueur étant aussi celle qu'on adopte le plus voloniters (48 et suiv.), pour exprimer la vitesse mémo du mouvement, on voit que le travail, pendant l'anné du temps, se trouve récliencent mésuré par le produit d'un effort ou d'un poids et d'une vitesse. C'est, comme nous le verrons un peu plus loin, ce qui fait quelquéofois confondre (80) le travail mécanique ou la quantité d'encion avoc la quontité de mouvement, quoique leurs significations et leurs mesures soient, dans le fond, très-différentes.

## DES CONDITIONS DU TRAVAIL MÉCANIQUE.

85. Première condition générale. D'après nos définitions, le travail mécanique des forces supposo à la fois une résistance vaincue et un chemin décrit dans la direction de cette résistance; d'où il résulte que, des qu'il n'y a pas de résistance vaincue ou de chemin décrit, il n'y a pas non plus de travall mécanique. Mais il n'en faudait pas conclure, à l'inverse, qu'il y a nécessairement travail toutes les fois qu'une puissance exerce, d'une manière soutenue et pendant un temps plus ou moins long, un effort dans la direction du chemin parcouru par son point d'application; car il faut encore que le mouvement actuel de ce point ne soit pas indépendant de l'action de la force motrice et de la résistance, ou que ces forces paissent être considérées comme la cause directe et nécessaire qui modifie ou qui entretient le mouvement. Sans cetto condition, en effet, il n'y aurait point de travail produit, et tout se réduirait, de la part du moteur, à exercer un certain effort, pendant le temps même où il serait entraîné, avec

la résistance, dans le mouvement général et indépendant de sa propre action.

Nous savons bien, par exemple, que la terre tournant saus cesse sur elle-même, et entraînant avec elle les corps placés à sa surface, on n'y peut excreer un effort quelconque, sans qu'en même temps le point d'application de cet effort ne décrive continuellement un certain chemin dans l'espace absolu (46). Or, il est évident en soi que, si le point d'application du moteur et de la résistance reste en repos par rapport aux objets environnants qu'on regarde comme fixes, il n'y a pas eu véritablement de travail produit : c'est qu'en effet le mouvement de transport général de la terre est indépendant de l'action de ces forces, et n'en continue pas moins quand cette action cesse. - Un homme qui, placé dans une voiture ou sur un bateau, tirerait sur un point fixe, c'est-àdire fermement attaché à cette voiture, à ce bateau, ne travaillerait pas davantage; et il en serait de même de deux hommes qui se tircraient, sur cette voiture, ce bateau, sans bouger de place, saus s'entrainer réciproquement; car le mouvement de la voiture et du bateau étant indépendant de leur propre action, ils ne dépenseraient, en eux-mêmes, rien pour l'entretenir.

Mais si, dans ces divers cas, l'obstacle ou le point d'application des forces égales et upposées, venait à céder à leur action, cu décrivant un certain chemin dans le sens même de cette action, indépendamment de celui qui résulte du transport général, alors il y auroit un travail produit, mesurable, à chaque instant, par le résultat de la multiplication de l'effort exercé et du petit chemin relatif décrit par le point d'application de cet effort, c'est-à-dire du chemin décrit par rapport aux objets qu'on peut regarder comme immobiles sur la terre, sur la voiture ou sur le batoau.

88. Seconde condition générale. Ceci étant entendu une fois pour toutes, et le chemin que l'on considére dans la mesure, on nombres, du travail mécanique, étant le chemin relatif véritable ne verte duquel ce travail vopère, on conclut naturellement, des procédés par lesquels on obtient (71 et 73) cette mesure, d'une part qu'elle sera nulle on elle-même, toutes les fois qu'il en sera ainsi de l'au quéconque des facteurs dont elle se compose; et, de l'autre, que ce serait fort und estimer la valeur purement mécanique, le poavoir de production d'une machine, d'un motten

quelonque, que de se borner, comme on le fait quelquefois, à le teair compte simplement, ou de la grandeur de l'effort dout sont capables en certains points, ou de la vitesse que possedent, de la longueur d'espace que parrourrent, dans un temps donné, leurs diverses parties; qu'en un not, sous le point de vue qui nous occupe, la grandeur de l'effort absols, ou du plus grand effort que les moteurs peward excerce sans faire mouvris ensiblement leur point d'application, n'est pas plus un figne de leur puissance de travail, que ne le sont et la ritesse et le chemis absolus, la plus grande vitesse et le plus grand chemin qu'ils peuvent prendre on parcourir, sans exercer d'effort dans la direction propre de cette vitesse ou de co chemin.

87. Réflexions sur le travail des moteurs animés. Ainsi, par cela seul qu'un homme, un cheval marcheraient plus ou moins longtemps et avec une vitesse plus ou moins grande, sur un chemin horizontal, nous ne dirons pas qu'ils travaillent; nous n'en conclurons pas même que ce seraient de bons travailleurs, qu'ils produiraient beaucoup d'ouvrage, si on les appliquait à une machine, à une charrue ou à un outil quelconque. Pareillement encore, de ce qu'un homme, un cheval scraient capables de soutenir, en repos, contre l'action de la pesanteur, un poids plus ou moins considérable; de ce que tirant, au moyen de traits, un obstacle qui reste fixe, ils seraient canables de bander ces traits avec un effort plus ou moins grand, on n'en saurait conclure qu'ils développent beaucoup de travail mécanique, qu'ils sont bons travailleurs, ni qu'ils seraient capables de produire d'une manière soutenue, une grande quantité d'ouvrage, si l'obstacle venait à cheminer tout en résistant à leurs efforts .- Ainsi l'Hercule du Nord, tant vanté pour sa force prodigieuse, n'eût probablement pas, dans un travail réellement utile et longtemps continué, pu soutenir le parallele avec un de nos bous manouvriers ordinaires; ainsi les conreurs, les goursiers qui franchissent si rapidement de longs espaces, seraient généralement peu capables, sous d'autres rapports, de rendre les services d'un homme moins agile, d'un coursier moins rapide, mais bons travailleurs.

Il est tellement vrai qu'excreer un effort ou soutenir un fardeau sans se monvoir, ce n'est pas proprement travailler, qu'on peut tonjours alors remplacer un inoteur par un corps inerte, tel qu'un support, une colonne, un truit, un tirant, etc.; et il ne l'est pas moins de dire que le mouvement, sans effort exercé, sans résistance vaineue, ne peut constituer un véritable travail, puisqu'en vertu de l'inertie de la matière (55), le mouvement une fois acquis se continue, de lui-mème, indéfiniement et sans perte si, comme on le suppuse, rien d'extérieur ne tend à le modifier, à le ralentir.

- 88. Distinction du travail intérieur et du travail extérieur. Malgré ces réflexions sur la nullité du travail mécanique produit par les moteurs dans les circonstances précitées, on remarquera que chacun de ces emplois de la force peut quelquefois avoir son genre particulier d'utilité dans les arts, surtout relativement aux moteurs animes, et qu'on peut même, sous certains rapports, les considérer comme une sorte de travail dès lors qu'ils produisent la fatigue, et qu'ils supposent des résistances intérieures sans cesse renouvelées et vaincues; mais il ne s'agit ici expressément que du travail extérieur et effectif des moteurs, travail qui est le résultat d'actions plus ou moins compliquées qui ne peuvent être aucunement l'objet de nos investigations (75 et suiv.). Or ce travail extérieur doit êtro considéré comme nul, sous le point de vue purement mécanique et dans les circonstances qui viennent d'être spécifiées; de la même manière que nous regarderions comme nul le travail d'une machine qui marcherait à vide, c'est-à-dire dont l'outil ne rencontrerait point de résistance, ne confectionnerait point d'ouvrage, ou celui d'une machine dont l'outil, soumis à une trop forte résistance, ne pourrait marcher malgré l'action des forces motrices qui y sont appliquées; et, en effet, le cas est tout à fait semblable, attendu qu'ici la puissance n'en a pas moins consommé, comme on va le voir, ou n'en consomme pas moins une certaine quantité de travail pour vaincre les résistances intérieures et inhérentes aux pièces de la machine.
- 89. Tout mouvement, toute action des forces supposent un tracail. Si nous considérous les choses sous un point de vue plus rigoureux encore et plus absolu, nous arriverons à reconnaitre qu'il n'y a point d'action saus effet plus ou moins sensible, et d'effet sans dépense de travail plus ou moins appréciable.

D'une part, les corps ne pouvant se mouvoir, sur notre globe, sans éprouver tout au moins une certaine résistance (3) de la part

de l'air, et ne ponvant sortir du repos sans que leur inertie ne se soit d'abord opposée (66) à l'action de la puissance, on voit qu'en résultat, le mouvement, de quelque nature qu'il puisse être à la surface de la terre, suppose toujours une certaine quantité de travail, soit actuellement, soit primitivement dépensée par un moteur.

D'une autre part, puisque tous les corps sont plus ou moins compressibles et extensibles, une force motivee ne peut jomais agir, même contre des obstacles fixes, sans produire et dépenser une certaine quantité de travail méranique. Car le point ou cette force est appliquée a plus on moins cédé (39); le corps a plié, s'est aplati, ou s'est allongé; les ressorts moléculaires ont opposé de la résistance, il y a eu un petit chemin décrit par le point d'application de la force et dans sa direction propre. D'abord l'effort, ou la résistance égale et contraire (84), étaient nuls; ensuite ils ont augmenté progressivement jusqu'à ce qu'ayant atteint leur valeur mazimum, leur plus grande valeur, et le corps sa plus grande déformation possible, l'action de la force motrice s'est réduite à maintenir le corps ou l'obstacle à son état de tension et au repos, sans produire désormais au cour travail unécanique.

90. Quand et comment ce travail peut être censé nul. Nons venons de prouver que tout mouvement acquis, toute action des forces sur les corps supposent ou nécessitent réellement une certaine dépense de travail. Mais, attendu que la résistance opposée par l'inertie d'un corps, dans son passage de l'état de repos à celui de mouvement, et la résistance que présente sans cesse l'air à ce mouvement, exercent, comme nous le verrons bientôt, une influence très-faible toutes les fois que la vitesse n'est pas fort grande, ou ne surpasse pas 5 à 6 mètres en une seconde par exemple, ce qui est bien le cas des moteurs ordinaires; et, attendu d'ailleurs que les corps qui recoivent ou transmettent directement l'action des forces, sont généralement (65) assez résistants, assez roides pour ne pas fléchir d'une manière sensible sous cette action, on conçoit que, dans la plupart des cas, le travail effectif, ainsi développé par le moteur, sera une fraction très-petite de celui qu'il pourrait produire si le mouvement était moins prolongé ou moins rapide, ou si l'obstacle, tout en opposant une certaine résistance. cheminait de facon que l'espace décrit devint très-grand par rapport à celui qui résulte de la simple déformation de cet obstacle.

Or, c'est sous ce rapport seulement, et quelquefois anusi sous celui de la non-utilité des résultats, que, dans la pratique, il est permis, selon les cas, de ne point tenir compte du travail extérierrement développé par les moteurs, ou même de le considèrer comme entièrement nul et inutile; car, sous le rapport purement mécanique, il va sans dire (85 et 86), qu'exercer un effort, sans le répéter le long d'un chemin, ou cheminer sans exercer d'effort, ce n'est point travailler.

91. Action d'une force perpendiculaire au mouvement. Des réflexions analogues sont applicables toutes les fois qu'une force, agissant en un certain point d'un corps en mouvement, oe point ne cède nas sensiblement à l'action de la force et dans sa direction propre, vu que le chemin qu'il est contraint de décrire, par suite de sa liaison avec d'autres corps, demeure, à chaque instant, perpendiculaire à la direction de la force. Celle-ci ne faisant done que comprimer inutilement le corps, et ne produisant aueun travail effectif dans le sens du mouvement, sa quantité de travail ou d'action devra encore être censée nulle, tout comme pour le cas d'un motenr qui agit sur un obstacle fixe .-- Un homme qui tirerait ou pousserait sur le côté d'une voiture en mouvement et perpendiculairement au ohemin qu'elle décrit, n'aiderait en rien le travail des chevaux; son effet serait absolument nul quant à l'abiet utile du travail. La même chose pourrait se dire à l'égard d'un homme qui tirerait ou ponsserait contre la barre d'un manége, dans le sens de la longueur de cette barre et non dans celui de son mouvement circulaire, etc. Cependant le moteur n'en aurait pas moins, dans ces deux cas, réellement dépensé et développé une certaine quantité d'action, en comprimant ou distendant le corps auquel il est appliqué.

92. Transport horisontal des fardeaus. Enfin o'est encore là le cas d'un homme oud'un animal quelconque qui chemine horisontalement en portant un fardeau; cer l'action du poide est perpendiculaire à celle du chemin; elle ne tend qu'à comprimer les parties aur lesquelles ce poide repoes; il n'i pas sensiblement (89) de résinee vaincue, et par conséquent de travail produit dans le sens du mouvement horisontal du point où agit le fardeau, bien que le moteur es fatigne; bien qu'il développe intérieurement une certaine quantent par la conséquent de travail produit un contra de la moteur es fatigne; bien qu'il développe intérieurement une certaine quantent de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la

tité de travail; bien qu'enfin le transport horizontal d'an farican ait en lui-même un but d'utilité dans les arts, et qu'il puisse, sous un certain rapport, être considéré comme un travail d'une espèce particulière, tout à fait distincte, et qui, comme l'autre, a son unité de meuvre, son prix en argent.

Le transport horizontal des fardeaux, par les moteurs animés est, au surplus, le seul ouvrage dont la mesure ne puisse se ranporter directement à celle que nous avons jusqu'ioi adoptée; et cela seulement en tant qu'il ne suppose pas, en lui-même, une résistance vaincue dans le sens propre du mouvement, et que le corns est immédiatement supporté par le moteur ; car lorsqu'un moteur est employé à trainer un corps horizontalement sur un traineau, une voiture ou un bateau, il se développe, de la part du terrain, des essieux de la voiture on du fluide, des résistances qui s'opposent directement à l'action de ce moteur, et qui nécessitent une dépense plus ou moins forte de travail mécanique effectif et mesurable comme il a été expliqué précédemment (71 et 72). Aussi faudra-t-il bien se garder, par la suite, de confondre ce dernier travail avec le premier, et de lui supposer la même unité de mesure ni la même valeur en argent .- L'expérience prouve, par exemple, qu'il est plus facile à un homme de transporter à dos et à 6 lieues de distance horizontale. un corps qui pèse 50 kilogrammes, que d'exercer, d'une manière soutenue et le long du même chemin, un effort de 10 kilogrammes seulement.

33. Observations sur le transport horizontal. On voit, d'après cella, quelle serait l'erreur que l'on commettrait si, voulant, par ezema ple, estimer le travail mécanique nécessaire pour transporter, sur un chemin horizontal, un fardeau pre le moyen d'une voiture, on se contentait de multiplier lo pois de ce fardeau et de cette voiture par le chemin décrit, ou si l'on confondait l'effet utile, l'ourage avec le travail mécanique même que développe le mourage avec le travail mécanique même que développe le moute, par l'intermédiaire des traits. On n'en a pas pas moins nommé, d'après notto célèbre ingénieur Coulomb, qui a fait beaucoup d'expériences sur le travail de l'homme considéré dans diverses circonstances, on n'en a pas moins nommé quantité d'actien le travail qui consiste à transporter directement un corps sur un chemin horizontal. Et, non-seulement on a mesuré ce travail par le preduit du pois supporté par le moteur et du chemin qu'il décrit ho

risontalement, à peu près de la même manière que nous avons mesuré le travail mécanique véritable par le produit de l'effort et du chemin décrit dans le sens de cet effort; mais encore on a quelquefois comparé entre eux ces deux genres de travaux, d'autant plus distincts, que l'un est absolument sul à l'égard de l'autre, ainsi que nous l'avons expliqué ci-djessus.

Mais ce qui prouve incontestablement que, sous le point de vue purement mécanique, et lorsqu'on n'a point égard au mode particulier d'agir des moteurs animés, lesquels peuvent se fatiguer sans absolument rien produire d'extérieur, ce qui prouve, disons-nous, que le transport horizontal des corps ne suppose pas en lui-même une dépense nécessaire de travail mécanique, c'est qu'on peut diminuer indéfiniment cette dépense par des apparcils ou des dispositifs matériels convenables, tels que des voitures, des bateaux, des chemins de fer, etc. \*, qui ont la propriété de diminuer l'effet des résistances de toute espèce; c'est qu'on peut même le concevoir indépendamment de ces résistances, tandis que tous les autres genres de travaux industriels, analogues à ceux qui ont été cités nº 70 et suivants, exigent nécessairement une certaine dépense de travail mécanique; c'est qu'enfin le résultat de ce transport horizontal ne pent jamais être directement la source d'un nouveau travail, tandis que cela arrive très-souvent pour l'autre, comme on aura bientôt occasion de le voir.

94. Itélezione générales. En général, et il faut bien le redire encore (78 et 77), nous ue considérons le travail mécanique que par rapport à lui-même, c'est-à-dire d'une manière absolue et indépendamment du degré de faitgue qu'il suppose de la part des moteurs animés, on des circonstances qui, dans les arts, font vaire son emploi, son prix ou sa valeur en argent. Et, quoiqu'il puise bien arriver, par exemble, que telle quantité de travail mécanique.

En effet, on sait par expérience qu'un cheval marchant au pas, ne peut portes à los qu'envires de Micpramunes de pois, are un chemin intentuale di time miera sosteme, tandis que, sans se faigure d'avastage, il peut transporter jusqu'à tous kinpremens aur une bonn orule ordinière et un mopre d'une voiture; qu'il ne peut benporter to son sur un chemin de fer, si jungu'à son our un reand horisonal. Influe perter to son sur un chemin de fer, si jungu'à son our un reand horisonal. Influe per le service de la compartie de l'archant de la compartie de l'archant de la verroue plus tard, en transporter hois odvantage canore. Il est évidence qu'il s' q ausenn mopra parvil de diminore le travai nécessire pour citere vericionent les corps sentre l'gation de la personter, no pour changer la forme même de ces corps, sta-

employée par un moteur à élever verticalement un corps à une certaine hauteur, coûte plus ou moins de fatigue et d'argent, que la même quantité de travail employée à transporter horizontalement, sur une voiture, un autre curps à une certaine distance, nous rien regardeross pas moins ces quantités comme rigoureusement égales; parce qu'en effet on peut, à l'aide de machines, d'appareils convenables, transformer immédiatement l'une de ces opérations ne l'autre, et que c'est même là l'objet de la Mécanique industrielle, telle que nous l'envisageons plus spécialement dans cette première partie du Cours.

Cela ne nous empéchera pas, un peu plus tard, de revenir sur tout ce que nous arons fait, et d'établir, d'éprès les données de l'expérience, la comparaison exacte entre les divers gennes de travaux des machines et des moteurs animés on inanimés. Que si d'aileurs nous sommes entrés assus avant dans les discussions précédentes, c'est afin de bien préciser le point de vue sous lequel nous prétendons envisager le travail mécanique des forces, et d'éviter qu'on ne le confonde avec les autres résultats de l'exercice de ces forces.

## DE LA CONSORNATION ET DE LA REPRODUCTION DE TRAVAIL.

95. Consommation inutile du travail. Ces réflexions, ces discussions, au surplus, ne sont pas en elles-mêmes sans importance : car elles nous avertissent, d'une part, que si les moteurs animés peuvent se fatiguer sans produire de travail effectif, d'uno autre, ces moteurs et les forces motrices en général, peuvent aussi travailler, et développer une certaine quantité d'action, sans produire d'effet appréciable, ou d'effet véritablement utile et qui contribue à augmenter celui qu'en définitive, il est question de produire : c'est ce qui a lieu (91), par exemple, quand le moteur agit perpendiculairement au chemin décrit par son point d'application. Mais, comme la plupart des travaux industriels ne s'effectuent que par l'intermédiaire des diverses pièces, des divers agents matériels qui constituent les outils, les machines, et quo ces piòces ne peuvent opérer sur la résistance ou transmettre le mouvement et la force, sans être comprimées ou distendues, on aperçoit de suite que, même lorsque le point d'application de la force motrice est mis en monvement dans la direction propre de cette force, il doit d'aburd se

MÉCAN, INDUST. T. 1.

dépenser une certaine quantité de travail, pour amener les pièces au degré de tension relatif à la plus grande intensité de Taction, ou à l'état régulier du travail et du mouvement. Or il pourra arriver que ce premier travail de la puissance soit totalement perdu si, l'action de celle-ci venant à dissinuer ou à cesser, les corps conservent la forme qu'ils ont acquiso par suite du travail; c'est-dire, s'ils ne sont pas élastiques (19), ou, plus généralement encore, si les ressorts moléculaires (63) en se débandant, ne contribuent pas à accordire le travail, à l'instant où l'action de la puissance casse, comme ils ont contribué à l'amoindrir, lorsqu'ils ont été primitirement bandés par l'éfet de cette actient.

On conçoit useus que, si l'action du moteur, ou celle de la résistance produite par le travail, varie d'une manière irrégulière, c'est-à-dire si elle a de fréquentes intermitiences ou interruptions, de telle sorte que tantôt elle devienne plus faible, tantôt plus furte; que lantôt elle s'exerce dans un sens, tantôt dans un sens contraire; qu'en un mot, si les corps sont souvent comprimés, pais distendus, la perte detravail pourra, a la longue et surtout quand les efforts esteseront considérables, devenir très-comparable au travail total de la puisance; ce qu'ui avairait pai leu, si l'action de cetto dernière était constamment la même, ou si elle ne variait seulement qu'aux reprises et aux cessations complétes du travail.

96. Moyens d'etier la consommation instille du travail. Ces réflexions nous font déjà entrevoir tout l'avantage qu'il y a d'éviter, dans les machines, les côtes ou secousses qui développent des pressions considérables; de régulariser l'action des forces elles-mêmes et le mouvement des pièces qui la transmettent, quand il s'agit de leur faire opérer, d'une manière continue, un travail industriel quelconque; d'employer enfia, pour ces pièces, des corps en même temps roides et élastiques; c'est-à-dire très-peu susceptibles de changer de forme sous l'action des forces, et chapibles, quand ectte action cesse, de reprendre leur forme primitive, sans avoir subicacion cesse, de reprendre leur forme primitive, sans avoir subicacion cesse, de reprendre leur forme primitive, anns avoir subicacion cesse, de reprendre leur forme primitive, anns avoir subicacion cesse, de reprendre leur forme primitive cette altération es la cause finale de la dépendition ou de la consommation inutile du travail.

Voila précisément pourquoi on préfère généralement, dans la construction des machines, se servir de roues qui tournent uniformément autour d'axes fixes, pour recevoir et communiquer le mouvement ou même pour servir d'outils ; car, d'après la petité étendue des ateliers consacrés aux travaux de l'industric, le monvêment uniforme et longtemps continué est impossible pour les pièces qui sont assujettics à décrire des lignes droites. Voilà pourquoi aussi on se sert, pour travailler les bois, les métaux, etc., de marteanx, de burins, de couteaux, de limes, de eiseaux, de seies efi acier trempé, et dont les dimensions, les proportions sont tellement combinées, qu'ils fléchissent en réalité très-peu sons l'action des forces qui les mettent en jeu, et des résistances qu'ils doivent vainere. Car, non-seulement des outils en fer doux, en euivre, en plomb, travailleraient fort mal, non-seulement ils exigeraient de fréquentes réparations, mais encore ils consommeraient ou absorberaient, en pure perte, une grande quantité de travail mécanique, sans produire beaucoup d'ouvrage. Or ces réflexions sont d'autant plus importantes, qu'elles s'appliquent à tous les outils employes dans les arts, si ce n'est à ceux pour lesquels nu certain degré de flexibilité est une qualité essentielle, tels que les spatules, les pinces, les ressorts, etc.: encore fant-il que la matière de ces outils suit suffisamment résistante ou dure, en elle-même, pour ne pas s'user aisément, et qu'elle soit assez élastique pour ne pas perdre promptement sa forme.

97. De la reproduction du travail par les ressorts. Pour démontrer clairement comment le ressort des corps peut développer ou restituer, lors du débandement, une certaine quantité de travail mécanique qu'il a primitivement absorbée, il ne s'agit que de voir é qui se passe à l'instant où un corps revient progressivement à st forme primitire après avoir été comprimé, et se răppēler ee quo nous avons dit précédemment (72 et suiv.) sur la haspière de mesure la quantité de travail d'une force qui varie à chaque instant.

Supposona qu'un moteur soit employé à bander un resiort qu'elleque (pl. 1, fig. 28), en développant, sur un nétie point de de cet resort, et dans la direction propre du chémin quê teul à décrird ce point, des efforts F qui sont de plus en plus grands (15 et 80) à mesure que l'avömpression ou la distension augmentent; formoss, comme nous l'avons expliqué (72), une courbe Oétéc... (pl. 1, fig. 28), dont les abscisses représentent les chemins successivement décrits, par le point d'action A (fig. 28) de la force F, dans la direction propre de cette force, et dont les ordonnées prefessions.

les valeurs, en kilogrammes, des efforts correspondants exercés sur le ressort, efforts que détruit la réaction égale et directement contraire de ce ressort; la quantité de travail développée ou absorbée, pour un petit chemin quelconque ce' (fig. 26), sera mesurée (772)par le trapète ce' d'é formé sur ce chemin et les ordonnées (772)prodantes ce', dd', et le travail total le sera par l'aire entière Od'k'AO comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et la dernière ordonnée k'h, représentant le plus grand effort.

Supposons maintenant que le ressort (fig. 25), arrivé à cette position, soit employé à vaincre une résistance qui cède à son action dana la direction même du chemin primitivement décrit par le point d'application A do la force F; co ressort va développer, contre la résistance, une quantité de travail qu'on pourra calculer en appréciant, en poids, les diverses pressions qui correspondent à chaque position du ressort, depuis l'instant où la compression est la plus forte, jusqu'à celui où elle est nulle, et où le ressort est parvenu à la position qu'il peut conserver par lui-même. Si le corps reprend, à ce dernier instant, exactement la forme qu'il avait avant d'être bandé; si d'ailleurs les pressions qui répondent aux mêmes degrés de tension, aux mêmes positions, sont les mêmes; si en un mot, le corps possède, dans son retour vers sa forme primitive, la niême énergie qu'auparavant, ce qui suppose nécessairement qu'il soit parfaitement clastique, et que sa constitution intime n'ait pas été altérée; dans ces circonstances, disons-nous, la quantité de travail produite par le débandement du ressort contre la résistance. sera nécessairement égale à celle qu'il a fallu dépenser primitivement pour le bander, puisque la courbe, qui donne la loi des pressions et des espaces décrits, sera la même de part et d'autre. Si, au contraire, le comis n'est pas parfaitement élastique, non-seulement il ne reviendra pas à sa première forme, mais aussi les pressions seront moindres dans le débandement; le travail restitué sera aussi moindre que celui qui a été d'abord dépensé, et-une certaino portion de ce dernier sera, comme nous l'avons déjà avancé ci-dessus (95), totalement perdue pour l'effet : c'est évidemment celle qui est nécossaire pour produire les altérations moléculaires qui sont survenues dans le corps.

98. Des ressorts considérés comme résegueirs d'action. Nous avons vu (15 et 18) qu'il n'y a gnère que l'air et les gaz qui soient à la

fois très-compressibles et parfaitement élastiques, lorsqu'on les enferme dans des espaces clos et qu'on les y refoule au moyen d'un piston mobile, etc. De tels ressorts peuvent donc servir à emmagasiner le travail mécanique, à faire fonction de réservoir, en les bandant jusqu'à un certain point, et les maintenant à ce point par des moyens faciles à imaginer; car, lorsqu'ensuite on viendra à les abandonner à eux-mêmes contre des résistances à vaincre et qui céderont à leur action, ils restitueront, en se débandant, exactement la quantité du travail qu'ils auront d'abord consommée. --Tel est, entre autres, l'usage bien connu du fusil à vent, qui n'est véritablement qu'un réservoir d'air comprimé, dans lequel on a accumulé une certaine quantité de travail pour s'en servir à lancer des balles au besoin. - Les catapultes, les balistes, les arcs, machines employées par les anciens, lançaient parcillement des pierres, des flèches, etc., par le débandement de ressorts ordinairement formés avec des cordes on des pièces de bois flexibles.

Mais les ressorts ne servent pas seulement à lancer des projectiles, on peut aussi leur faire mouvoir des machines quelconques, et produire des travaux industriels. — C'est par de semblables moyens, par exemple, que les montres et les pendules reçoivent le mouvement pendant des jours, des mois entiers, par le débandement on ressort d'acier roulé en spirale, et que l'on a quelquefois tenté; quoique infructuensement, de mettre en mouvement des voltures, etc. En un mot, l'élásticité permet d'enfermer, dans les corps inertes, une force capablo de les faire travailler à la manière des moteurs animés, tels que l'homme et le cheval.

99. De la production du travail par la chaleur. Le calorique qui dilate les corps (21 et 24) en fissinanan entre leurs diverses molècules, rend, par là même, ces corps capables de développer du travail mécanique; car il net en jeu leur force de répulsion (27), il bande les resoits moléculaires; et, quand des obstacles, des résistances quelconques s'opposent à leur libre extension, eer résistances sont vainceus en même temps qu'un certain chemin est décrit par leur point d'application. A l'inverse, quand on vient à refroidir un corps chaud par nu moyen quelconque, quand on en fait sortir une certaine quantité de calorique, les ressorts moléculaires, abandonés à leur libre action, tendent à retourner vers leur position primities, de font effort contre les résistances qui s'y opposent, abadulaient de font effort contre les résistances qui s'y opposent, abadulaient de

la même manière que si le corps avait été réellement distendu pur des forces extérieures quelconques. On peut même admettre, comme fait de l'expérience, que, dans les changements de volume des corps chauffies ou refroidis, la quantité de travail développée par les resorts moléculaires, est précisément la même que ceile que dépenseraient des forces, appliquées extérieurement au corps, pour produire des effets égaux si la température (23) restait la même.

Nous avons déjà donné (25) quelques exemples des effets de la chalenr et de l'usage qu'on en peut faire, dans les arts, pour consolider les édifices on rapprocher les diverses parties des corps; en voici d'autres d'une espèce toute différente. - Quand on enferme hermétiquement de l'eau dans nn canon de fusil ou dans une chaudière, et qu'on la chauffe à un certain degré, elle tend à se transformer en vapeur (3); elle fait de toutes parts effort contre les parois de l'enveloppe, et finit, lorsqu'on augmente suffisamment la chaleur, par faire éclater cette enveloppe, et par en lancer violemment les débris dans tous les sens. La chaleur, employée à produire l'inflammation de la poudre à canon, produit des effets non moins terribles et bien connus d'ailleurs. Dans l'un et dans l'autre cas, la force d'explosion est produite par le développement rapide des gaz ou vapeurs qui tendent (15 et 21) à s'échapper en tout sens, par suite de l'élévation de la température. De là, au surplus, les accidents graves survenus aux chaudières de certaines machines à vapeur et aux marmites dites autoclaves.

100. Utage du calorique comme moteur. Nous arons vu (28) combien est faible, en général, la dilatation des corps solides ; celle des liquides ne l'est guére moins, tant qu'on ne les chaufle pas de manière à les convertir entièrement en vapeur ; il en résulte dono que les solides, et les liquides proprement dist, ne font décrire au poist d'application des résistances à vaiscre, qu'un espace en général fortpeutit et qu'is ne peuvent développer un travail notable qu'au-tant que ces résistances sont très-grandes. Voilà précisément pourquoi on les emploie rarement quand il à 'agit d'éflectuer, dans les arts et par l'application de la chaleur, des travaux contenus qui exigent qu'un certain chemin, plus ou moins grand, soit décrit dans chaque unité de temps. Les gaz et les vapeurs n'ont pas cet inconvéairent (2) et 20), aussi peuven-lis être avantagement employés commentageus dans ces sortes de travaux it à vapeur d'ean surtout;

qu'on se procure à si peu de frais, sert spécialement à cet usage dans l'industrie manufacturière.

101. Condition géstriale de l'emploi des moteurs. Des réflections analogues sont applicables à tous les agents qui peuvent servir de moteurs, et montrent la limite de l'utilité de leur emploi dans les arts; ils expliquent, par exemple, pourquoi on fait aujourd'hui st arement usage de la force des ressorts ou de celle des bois et des cordages mouillés (11), pour servir de moteurs dans des travaux souteous, indépendamment de leur cherté propre, et de l'inconvénient qu'ils qut do mettre en jeu de grands efforts qui consomment, en pure perte (35), une certaine portion de la quantité de travail qui leur est appliquée.

102. De la reproduction du travail par la pesanteur. La pesanteur offre, cannue l'élasticité des corps, un moyen d'emmagasiner le travail mécanique des forces, et de la rendre disponible au besoin.

Quand un moteur a élevé un corpa à une certaine hauteur, en dépensant une certaine quantité de travail, mesurée (78) par le produit du poids de ce corpa et de la hauteur à laquelle il a cié cièvé; ce corpa, employé ensuite à vaincre des résistances, soit directement, soit par le moyen de machines, pour a restituer, dans as descente, précisément la méune quantité de travail que celle qui a été dépensé primitivement. Cest sinsi que le mouvement est communiqué aux grandes horloges, aux tournebroches, etc., et que l'eau, en échappant des réservoirs où elle cat contenue et a été acenmulée par la nature on par l'art, fait mouvoir, pas son poids, les rouse de nos moultins, de nos suines diverses.

Nous disons que la quantité de travail restituée dans la descente verticale d'un poils, d'une certaine hasteur, est précisiement égale à celle qui a été primitivement dépensée pour l'élever à cette hauteur; car l'intensité d'action de la pesanteur est sensiblement la même (61), soit qu'un corps moute, soit qu'il descende; et par conséquent la pression exercée par le poids de ce corps sontre une résistance à vaniere, su varier pas dans les édeux cas; de sorte que, pour un même cheain vertical décrit, le travail se varier pas non plus. Misi, quand bien même on admettrait que l'intensité de la pesanteur n'est pas constante pour toutes les hauteurs du corps, on reu conclurait pas moiss que le travail développé dans la descente, on ce conclurait pas moiss que le travail développé dans la descente,

est égal au travail consommé dans la montée, attendu que le poids cst, pour chaque position distincte d'un corps, une grandeur absolue (61) et qui ne varie pas avec le temps. En effet, les raisonnements sernient ici semblables à ceux que nous arous employés (97) pour le cas des ressorts parfaitement élastiques, et ils s'appliqueraient également à tous les cas où des forces motrices, agissant sur des corps, redeviendraient constamment les mêmes, pour les mêmes positions reduives de ces corps.

103. De la consommation du tratail sans restitution. Cette circonstance de la reproduction compliet du travail n'arrive pas toujours; nous en avons déjà eu des exemples (93 et suiv.) à l'occasion de la compression des corps en général ou des ressorts imparfaits; on peut même prévoir qu'elle n'arrive jamais rigoureusement des les travaux industriels, attendu les résistances nuisibles un inutiles qui accompagent n'écessairement le mouvement des corps on l'exercice des forces appliquées à ces corps : ainsi la résistance de l'air et des fluides en général, celle du frottement, de l'adhérence des corps qui glissent, qui roulent les uns sur les autres, sont autant de causes qui détraisent, sans retour, une portion plus ou noins grande du travail dévelopép ar les moteurs.

En général, on peut remarquer que, toutes les fois qu'une certaine quantité de travail mécanique sura sét dépensée pour détruire directement la force d'agrégation ou d'affinité des milécules des corps (28), cette quantité sera totalement anéantie; en ce sens qu'elle ne pourra nullement étre restituée par les corps après qu'ils auront subi le changement d'état. C'est ainsi que le travail employé pour limer, pour polir, pour rompre ou diviser les corps solides d'une manière quelconque, est consommé sans retour; parce qu'on a éparé, les unes des autres, certaines nolécules, qu'on a détruit leur force de ressort, et que les molécules des corps solides, une fois sinsi séparées, ne possédent plus l'énergie qu'il leur est nécessaire pour so rejoindre, même quand on remet les parties en contact immédiat.

104. De la consommation nécessaire ou utile du travail. Il faut distinguer soigneusement la consommation de travail, nécessitée par des résistances telles que celles qui viennent de nous occuper en dernier lieu, de la consommation de travail occasionnée par des résistances étrangères à l'effet qu'on vent réellement produire; car cette première consommation est sesniellement utile et la dernière ne l'est pas; celle-ci diminne l'effet, la quantité d'ouvrage, et l'autre le constitue essentiellement. Enfin on peut, jusqu'à un certain point, éviter les résistances suisibles, on peut même les aunoindrie beaucoup, par des dispositions bien entendues et que nous ferons connoitre plus tard; mais on ne peut diminuer, en aucuue manière, la consommation de travail, nécessitée rigoureusement par les résistances inhérentes à l'effet utile lui-même.

Il suit de là, par conséquent, que tout ouvrage réclame une dépense absolue de travail. Or nous verrons, par la suite, que la seule chose qu'il soit possible d'obtenir par les machines, les ouilis, les ressorts, etc., c'est que la force motrice n'en dépense pas beaucoup plus, ou que celle qu'elle produit soit presque entièrement employée d'une manière utile.

105. Toute production de travail suppose une consommation. Ce que nous disons des machines industrielles peut s'étendre aux agents de toute espèce que présente la nature, lesquels, considérés en eux-mêmes, nous paraissent quelquefois donés d'une énergie d'action qui leur est propre et qui ne suppose point une consommation primitive de travail; mais c'est une erreur qui vient de ce que nous ne réfléchissons pas toujours attentivement aux causes plus ou moins immédiates de cette action. - Cette eau (102) que nous voyons tomber, du haut du réservoir où elle est retenue, sur la roue d'un moulin qu'elle fait marcher, par son poids, en produisant du travail mécanique, a été d'abord amenée là par l'action de la gravité qui l'a fait descendre de la partie supérieure des vallées, où elle jaillit de sources naturelles ; ces sources elles-mêmes, sont entretenues par les pluies qui tombent sur le sommet des montagnes et s'infiltrent lentement à travers le sol. Or les pluies proviennent des nuages ou brouillards supérieurs, et les nuages sont produits par l'action do la chaleur du soleil, qui a vaporisé l'eau et l'humiditó contenues sur la surface de la terre, et les a contraintes de s'élever malgré la force de la pesanteur ; de sorte que la quantité de travail que nous recueillons dans nos moulins, nos usines hydrauliques, est, en réalité, une bien faible portion de celle qui a été primitivement dépensée par la forco motrice de la chaleur solaire.

Il résulte, par exemple, des observations très-précises faites, de-

puis plusieurs annés, à l'École d'application de l'artillerie et du génie, par M. le garde du génie Schuster, qu'à Mett et aux environs, il tombe annuellement, sur toute la surface du sol, une quantité deu de pluie capable de couvrir cette surface sur une hauteur de 36 à 60e⁴s; ce qui produit, sur la superficie seulement d'une lieue carrée de poste ayant 4000e⁴ de longœur, l'enerme volume de 4000e × 4000e > 4000e > 800 000 mètres cubes, au moins; lesquels pesant 8 000 000 de tenneaux (34), et dant tombée de la hauteur des nage qu'on pent fixer moyennement à 1200e, ent ainsi crigé, de la part de la chaleur, un diveloppement de travail mécanique (63) equivalent à 800 000 × 1200e = 9000 000 0000 cerprécentant un travail continuel et uniforme (45 et 81) de \*\*\*

304 2121e par seconde, ou (83) de 4506 che
vaux-vapeur environ.

Les animaux, la chaleur même, sources primitives du travail mécanique, exigent, quand on les considère dans leur application immédiate aux travaux de l'industrie manufacturière, une certaine dépense en nourriture, en combustible, etc., qui, à son tour, est la représentation d'un certain travail mécanique; de sorte qu'il est réellement impossible de créer, de toutes pièces, de la force metrice, ou plutet du travail, sans qu'il y en ait cu de consommé primitivement. — Ainsi la licuille ou charbon de terre qui alimento les chaudières des machines à vapeur, a été extrait du fond des mines qui la recelent, et amenée sur les lieux de sa consommation, au moyen de voitures ou de bateaux trainés par des chevaux ; elle a exigé en outre des chargements et des déchargements successifs ; et, si l'on calculait tout ce qu'elle a couté de travail mécanique, avant de recevoir sa destination utile et définitive, on trouverait que, dans certains cas, ce travail égale presque celui qu'elle preduit effectivement en convertissant l'eau en vapeur pour la faire agir sur les machines, et, par l'intermédiaire des machines, sur les outils, sur la matière à confectionner. Ce n'est pourtant point un motif de croire qu'il fût avantageux, même dans de telles circonstances, de renoncer à cette manière de reproduire le travail, puisqu'on obtient ce travail coerce dans un petit espace, et sous une forme infiniment commode, infiniment avantageuse pour les besoins de l'industrie manufacturière.

106. De la consommation et de la reproduction du travail par

l'inertie. Juqu'ici nous avons examiné le travail de la force lorsqu'elle est employée à vainere la pesantour el les résistances sinérentes à l'état d'agrégation des corps, ou à leur force d'affinité, à leur force de ressort, etc.; il uous reste à apprécier la résistance que tous les corps opposent au mouvement par suite de leur inertie, et la manière dont cette inertie, considérée (65) comme une force véritable, sert ranôté à consummer, tanôté à produire le travail me canique, de la même manière que la pesanteur et les ressorts. Et, on effet, uous rêns avons vallouent tenu compte dans ce qui précède, bien que réelleuent on ne puisse, en aucune manière, la séparce des autres genres de forces, quand il s'agit de travaille, a séparce des autres genres de forces, quand il s'agit de travaille.

Nous avons déjà remarqué (68 et 76), par exemple, que le limeur est obligé de vaincre l'inertie de la matière propre de sa lime, le cheval attelé à une voiture, l'inertio de la matière de cette voiture et du fardeau qu'elle supporte : nous avons même fait voir (66) que cette inertie se comporte véritablement comme les autres forces motrices, quand la vitesse du mouvement vient à changer. Il est donc fort important d'apprécier, à sa juste valeur, la quantité de travail qu'un corps donné absorbe ou restitue pour acquérir ou pour perdre un certain degré de vitesse, indépendamment de ce qu'il arrive souvent que le mouvement est le but utile même du travail, comme lersqu'il s'agit de lancer des projectiles, des boulets par le ressort des gaz ou des corps solides, genre de travail qui constitue l'art de la balistique mis en usage par tous les peuples pour combattro; indépendamment enfin de ce qu'il arrive aussi très-souvent qu'au lieu d'appliquer directement une puissance à la production d'un travail, on la fait agir d'abord sur un corps libre, et qu'on se sert du mouvement acquis par ce corps, pour effectuer le travail par le moyen du choc ou de toute autre manière, comme cela a lieu, par exemple, dans les machines à pilons, à marteaux, à volants, etc., où l'inertie de la matière est employée à restituer une certaine quantité do travail primitivement dépensée par un moteur pour la mettre en action. Mais il est indispensable d'exposer d'abord les lois suivant lesquelles le mouvement peut être communiqué ou détruit par l'action des forces motrices constantes et variables.

DE LA COMMUNICATION DU HOUVEMENT PAR LES FORCES MOTRICES
CONSTANTES.

107. Notions générales. Lo cas le plus facile et le plus simple de

la communication du mouvement, est celui d'un corps qui est poussé à chagine instant par une force motrice constante, égale et directement contraire (86) à la résistance opposée, par l'inertie, dans la direction propre du mouvement. Orti est clair que, la pression étant la même, à chaque instant, l'accorssement un le décroissement très-petit de la vitesse (53) sera aussi le même, ou constant pour le même corps. Ainsi, dans le cas dont il segit, la vitesse, à partir d'un certain instant, sera augmentée on diminuée de quantités proportionnelles au temps écoule depuis cet instant : c'est ce qu'on appelle le mouvement unijormément carié en général; mouvement qui est uniformément accéléré ou retardé, selon que la force motrice constante agit pour augmenter on pour diminuele à vitesse du corps.

Si l'action de la force motrice constante a commencé avec le mouvement même du corps, c'est-à-dire à partir de l'instant où il était au repos, la vitesse totale acquise, au bout d'un temps quelconque mesuré depuis cet instant, sera proportionnelle à ce temps ; ou si l'on veut, elle sera double pour un temps double, triple pour un temps triple, etc. Si, au contraire, l'action de la force motrice ne commence qu'à partir d'nn certain instant, ou que le corps ait déjà une vitesse acquise à cet instant; cette vitesse, qu'on nomme ordinairement la vitesse initiale du corps, aura, au bout d'un temps quelconque, augmenté ou diminué d'une quantité qui sera encore proportionnelle à ce temps, et qu'on pourra calculer quand on connaîtra la vitesse que la force motrice imprime ou détruit constamment, dans un certain temps, par exemple dans l'unité de temps, la seconde, etc. En effet, il ne s'agira que de multiplier le temps total écoulé, par la vitesse qui rénond à cette unité de temps ; ajoutant ensuite la vitesse ainsi calculée à la vitesse initiale, ou l'en retranchant selon les cas, on aura la vitesse même du mouvement au bout du temps que l'on considère.

Mais, pour bien saist l'objet de ces calculs, il est nécessaire de se rappeler que, dans le mouvement varié, la vitesse acquisé a un certain instant, est mesurée (33) par le chemin que décrirait le corps, dans l'unité de temps et à compter de cet instant, si, la force motrice cessant tout à comp son action, le corps continnait à se mouvoir uniformément; ce qu'il ferrait véritablement en vertu de son inertie (35) et du degré de vitesse qu'il possède déjà.

108. Du mouvement uniformément accéléré. Occupons-nous d'a-

bord du css où le corps part du regos sous l'action de la force motrice constante, et proposons-nous de découvrir toutes les circonstances du mouvement de ce corps.

Nous pouvons encore représenter ici, par le dessin, la loi qui lie, aox temps, les vitesses acquises par le corps au bout de ces temps, en traçant [0,1,1,6g, 27] une ligne Oa'b.......'M dont les abscisses Oa, Ob,.... Oh, représentent les temps écoulés depuis l'origine du mouvement, et dont les ordonnées ad, bb', cc'.... hb', représentent les vitiesses acquises à la fin de ces temps respectifs.

Cela posé, puisque, dans le cas du mouvement uniformément accidiré, les visces  $ad, bb/c^c$ . ...bb, cont propriotionelles aux temps cécoulés 0a, 0b, 0c....0b, il est clair que la ligne  $0a^*b^c$ ... $b^c$  ent me ligne droite qui passe par l'origine 0 des abscisses ; car le mobile est id censé partir du repos à l'instant où la force motrice commence son action, de sorte que le temps et la vitese sont nuls à la fois à cetinant. Supposer qu'on airpartegle l'axe 0B des abscisses ou des temps en un grand nombre de parties égales très-petites, puis qu'on ait elevé les ordonnées, orrespondantes, et qu'enfin on ait mené, par les extrémités de ces ordonnées, des parallètes à l'axe des abscisses, on former a une suite de petits triangles 0aa',  $a^*bb''$ ,  $b^*c^*$  ... ... egan ve rectangles. Les  $0b^*c^*$  de parallètes à l'axe des abscisses qui seront fea accroissements successifs de la vitese, accroissements qui seront égaux comme les petits instants qui leur correspondent, 0a, ab, bc, ab, conformément as definition du mouvement un formément acceléré.

Les intervalles de temps successifs Oa, ab, be,... étant donc supposés extrémement petits, on peut regarder le corps comme se mouvant, d'une manière sensiblement uniforuse, pendant l'un quelconque cd = cd' de ces intervalles, et aveç une vitesse moyenne égale à la demisomme de celles cc', dd qui répondent au commencement et à la fin de chacun d'eux. Or, dans le mouvement uniforme (48), l'espace décrit dans un temps quélonque est mesuré par le produit de la vitesse et de ce temps ; donne l'espace décrit ici, pendant le temps élémentaire cd, sera égal à cd multiplié par la vitesse moyenne ; (cc' + dd), qui correspond à ce temps élémentaire. Ce produit n'étant autre chose que la neuure de l'aire du petit trapèze cc'dd, cette aire pourra simi représenter l'espace parcourre pendant le temps élémentaire dc' pour un autre intervalle quelconque dc égal au premier, l'espace décrit sera encore représenté par le trapèze cd' dc', con l'espace total décrit, pendant le temps

Oh, par exemple, a sensiblement pour mesure in somme ou surface totale des trapées élémentaires ad 'b', b'c'e... gy'h', sujmentée du petit triangle Oad' qui mesure évidemment l'espace décrit dans le premier instant Oa; c'ext-à-dire la surface même du triangle correspondant OAb. Done enfine exte dernière surface est la mesure exacte et rigoureuse de l'espace décrit pendant le temps total OA, puisqu'on peut supposer que ce temps a été divisé en un nombre indéfini de parties égales et infiniment petites; le raisonnement étant iel le même que celui qui a été mis en usage (72) pour trouver la mesure du terasil quand l'éfetre et sariable a mesure du terasil quand l'éfetre et sariable.

100. Lois du mourement uniformément acellèré. Le chetin décrit about d'un temps quelonque, étant, pour le mouvement uniformément aceéléré, représenté par la surface du triangle qui a pour base ce temps et pour hauteur la vitessa acquise au bout de ce mêmé temps; on en peut déduire, de suite, plusieurs conséquences importantes, et qui permettent de calculer les circonstances de ce genre de mouvement.

D'abord, puisque la surface de tont triangle Ohh' a pour mestre la moitié du rectangle de même base et de même hauteur, et que ce dernier est aussi la mesure (48) du chemin qui seráit décrit uniformément pendant un temps égal à Oh et avec la vitesse hh' acquise au bout de ce temps, on voit que,

1º Dans le mouvement uniformément accélèré, le chemin décrit, au bout d'un temps quelconque et à partir de l'origine du mouvement, est la moitié de celui que le mobile décrirait, dans un temps égal, «'il se mouvait uniformément acec la vilesse qu'il a acquise à la fin du premier temps.

Ensuite, puisque les eltemins décrits, au bout de deux tomps quelconques Ob, Oe, sont représentés par les triangles Obb', Oei', puisque ces triangles sont semblables, et que, d'après les principes démontrés en géométrie, leurs surfaces sont comme les carrés des côtés homologues, il en résulte encore que,

2º Dans le mouvement uniformément accéléré, les chemins décrits, au bout de deux temps quelconques et à compter de l'origine du mouvement, sont entre eux comme les carrés de ces temps.

3° Ces mêmes chemins sont aussi entre eux comme tes carrés des vitesses acquises au bout des temps correspondants.

110. Formules relatives au mouvement uniformément accéléré,

Lorsque, dans le mouvement que nous considérons, on se donne la viesse es acquise au bout d'un temps quelconque 0e, par exemple au bout d'une seconde prise pour unité de temps, la loi du mouvement, ou la droite ON qui la représente, est entièrement déterminée, éesté-dière qu'on peut la construire. On doit donc aussi pouvoir construire et calculer alors la vitesse et l'espace qui répondent à un autre temps quelconque.

En effet, représentons par e,, r, le chemin et la vitesse qui répondent à la première seconde; soient E, V le chemin et la vitesse qui répondent à un nombre quéleonque de secondes, représenté par T, et qui seraient censées écoulées depuis l'origine du mouvement; on naru d'abord, en vertu de la première des propositions et-dessus,

$$e_t = \frac{1}{2} v_t \times 1'' = \frac{1}{2} v_t$$
,  $E = \frac{1}{2} V \times T$ ;

puis, en vertu de la deuxième,

d'où l'on tire

$$E = e_i \times T^2 = \frac{1}{4} v_1 \times T^2$$
;

puis cnfin, en vertu de la troisième,

$$e_i$$
 ou  $\frac{1}{4}v_t$ ; E ::  $v_t^2$ ;  $V_t^3$ ;  $V_t^3$ ;  $V_t^3$ :  $V_t^4$ :

Nous avons d'ailleurs, en vertu même de la définition du mouvement uniformément accéléré (107),

$$v_i$$
; V ;; 1"; T; d'où V =  $v_i \times T$ .

Cos différentes formules serviront à calculer la valeur de deux quelconques des quantités E, V, T quand on connaîtra celle de la troisième, ainsi que le chemin e, ou la vitesse e, qui correspondent à l'unité de temps 1"; il ne s'agira que de remplacer chaque lettre par le nombre d'unités de temps ou de longueur qu'elle représente, et d'effectuer les opérations indiquées \*.

La relation  $E = \frac{1}{2}$  in X, Y, Y, z, it is relation  $Y = \infty$  in X is y in indiagon que in states Y of monogram propagations affective on z, z, z, our rate of solid size choice in destrictions for primitive seconds of cellular que et al effective field. So that the tempor T, presentent sends requires officially gape to exclude D of z is z, z in the prevention are include per la exploration z. The exploration z is z is z in z is z in z

111. Cas où le corps part avec une vitesse déjà acquise. Dans ce qui précède, nous avons supposé que le corps partait du repos ou avec une vitesse nulle, de sorte que la droite Oh', qui donne la loi de son mouvement, passait par l'origine O des temps; mais, s'il avait déjà une vitesse acquise antérieurement, cette droite passerait par le point O' (pl. I, fig. 28), extrémité de l'ordonnée OO' qui représente cette vitesse du départ. En menant la parallèle O'B' à OB, on verra que la vitesse cc', qui répond à un temps quelconque Oc, écoulé depuis l'origine O du mouvement, se composera de la vitesse cc", égale à la vitesse initiale 00", augmentée de la vitesse c'c", que le corps acquerrait, sous l'action de la force motrice constante et au bout du temps correspondant Oc ou O'c", si le corps partait réellement avec une vitesse nulle, comme dans lo cas précédent ; car la droite O'd' donne, dans ce cas, par rapport à O'B', prise pour axe des temps, la loi de l'accélération de la vitesse. Connaissant donc la vitesse que la force imprimerait au corps au bout de la première seconde, s'il partait du repos, on aura tout ce qu'il faut pour construire Od' par rapport à O'B', et par conséquent par rapport à Od; d'où il sera aisé de déduire toutes les circonstances du mouvement, et de les calculer même au moyen des propriétés géométriques de la figure, si l'on se rappelle les diverses notions déjà établies précédemment,

Qu'il s'agisse, par exemple, de calculer le chemin décrit par le corps au bont du temps 0d, lequel est ici représencé par l'aire du trapèze Odd'O'; on apercerra, de suite, qu'il se compose du chemin OO'd'd, qui, pendant ce temps, seruit décrit un'formément, en vertu de la vitesse initiale O', augmenté de celui O'd'd', qui dans le même temps, seruit décrit, sous l'action de la force motrice constant et d'un mouvement uniformément accélér, si le corps partait du repor au lieu de partir acce une vitesse dipà acquise. Or, nous avons appris ci-dessus à calculer l'un et l'autre de ces chemins.

112. Du mourement uniformément relarde. Si nous supposons maintenant que la force motrice constante, au lieu d'augmenter sans cesse et par degrés égaux la vitesse initiale OO' (fig. 29), la diminue au contraire à cliaque instant, le mouvement sera alors uniformément retarde. Eu menant la parallèle O'W à OB, on vera que la vitesse ce', qui répond à un temps quelconque Oc, écoulé depuis l'origine O du mouvement, n'est autre chose que la vitesse

primitive OO' diminuce de la vitesse c'e" que le corps acquerait, sous l'action de la force motrice, au bout du temps Oc, si ce corps partait du repos.

L'aire du trapéze O0'ée étant encore ici la représentation du chemin décrita bout du temps 0c, en vertu du mouvement retardé, on voit que ce cheuin est égal à celui O0'é'e qui errait décrit uniformiunal, pendant ce même temps, et arce la citase primitice O0', moins celui O'ée', qui, dans ce même temps, serait décrit, sous l'action de la force matrice constante et d'un mouvement uniformément acclétés, it le corps partial ter spou au lieu de posièder une résese déjà acquise. On pourrait douc encore calculer, dans le cas actuel et au moren de la figure, toutes les circonstances du mouvement, si seulement on connaissait la vitesse initiale O0', sinsi que la diminution de vitesse ée', duc à la force retardatrice, au bout d'un temps quelconque Oc, ou, si l'on veut, à la fiu de la première seconde de temps écoulé.

Supposons, entre autres, qu'on veuille trouver le temps Oé au bout duquel la force motrice aura éteiut eutièrement la vitesse du corps; on aura, par les triangles semblables O'é'e" et OO'e, la proportion

$$c'c''$$
;  $O'c''$  ou  $Oc = 1''$ ;  $OO'$ ;  $Oc$ ;  $Oc$ ;  $Oc$   $Oc = \frac{OO' \times 1''}{c'c''} = \frac{OO'}{c'c''}$ 

Quant au chemin total décrit par le corps, depuis l'instant où la force retardatrice a commencé son action jusqu'à celui où la vitesse est devenue nulle, il sera donné par la surface du triangle OO's, ou par le produit

$$\frac{1}{4}$$
 00'  $\times$  0e =  $\frac{1}{4}$  00'  $\times \frac{00'}{c'c''} = \frac{1}{4} \frac{\overline{00'^2}}{c'c''}$ .

Une remarque tràs-importante à faire, c'est que, si l'on suppose que la force motire constante, après avoir andant complétement la vitesse initiale du corps, continue à agir en lui imprimant à chaque instant des degrés de vitesse égaux à ceux qu'elle avait dértuit d'abord, le corps retouracra des lors en arrière, cu repressant les nêmes vitesses quand il repassera par les mêmes positions. C'est ce qu'indique la ligno C'e, en supposant que les temps soient comptés à partir de e vers O, c'est-à-dire de l'instant où le mouvement du corps est étenit, car la force motrice, qui est devenue accédératrice,

aura imprimé, en sens contrairo, la vitesse dd' au bout du temps ed, la vitesse cc' au bout du temps ec, etc.

## DES LOIS DU MOUVEMENT VERTICAL DES CORPS PESANTS.

113. Causes qui influent sur le mouvement des sorps dans l'air, L'un des exemples les plus importants du mouvement uniformément accélèré, est celui que nous présente la chute des corps peants, suivant la direction de la verticale ou de l'aplontb. Mais, avant de l'exposer, faisons connaîtro lesgireonstances qui, à la surface de la terre, accompagnent et modifient co mouvement.

Déjà nous avons vu (61) que la pesanteur pouvait être considérée commo une force sensiblement constante dans l'étendue ordinaire des travaux de l'industrie. Mais, à la surface de notre globe, tous les corps sont plongés dans l'air, et cet air est lui-même (3 et 4) un corps matériel qui les presse de toutes parts (37), et qui, en vertu de son inertie, do son impénétrabilité, s'oppose avec plus ou moins d'énergie, à toute espèce de mouvement (66). Nous avons vu (41) que l'effet de la pression de l'air, sur les corps solides, se réduit sensiblement à diminuer le poids de ces corps d'une quantité égale au poids du volume du fluide qu'ils déplacent; de sorte que cetto diminution est d'autant plus sensible que, à égalité de volumo d'un corps, son poids est moindre. Quant à la résistance que l'air oppose au monvement des corps, en vertu de son inertie et de sa force de ressort (63), l'expórience apprend que cette résistance varie selon l'étendue et la forme de la surface extérieure des corps; mais surtout selon la rapidité plus ou moins grando du mouvement. - En franpant l'air avec une palette plane et mince, la résistance qu'on éprouve est d'autant plus grande que la vitesse du mouvement est plus considérable, tandis qu'elle est à poine sensible quand le mouvement s'opère avec lenteur. Si au lieu de frapper l'air avec toute la surface du plan de la palette, on fait mouvoir cette palette de biais, la résistance est moindre à vitesse égale, et elle est la plus petite possible quand on oppose tout à fait le chan ou le côté mince de la palette à l'action de l'air; c'est-à-dire quand on dirige sa face plane dans le sens même du mouvement.

Des choses analogues se passent à l'égard de tous les corps qui se uuenvent dans l'air; et l'on observe que la résistance croit généralement 1° avec l'étendue de la surface antérieure des corps, de celle qui se présente directement à l'action de l'air; 2° avec la difficulté plus ou moins grande que, par suite de la forme même deces corps. l'air éprouve à glisser le long de lour surface, à se dévier ou à leur faire place; 3° avec la grandeur de la vitesse qu'ils possèdent, et cela dans un rapport qui oroit beaucoup plus rapidement que cette grandeur, et qui surpasse même un peu son carré.

- 114. Chute verticale des corps dans l'air. On concoit, d'après tout ce one nous venons de dire, que la présence de l'air doit apporter des modifications, plus ou moins sensibles, aux lois de la chute verticale des corps qui sont abandonnés librement à l'action de la pesanteur; et l'on peut même prévoir à l'avance et expliquer une infinité de faits que l'expérience journalière confirme ; tels que l'ascension spontanée ou naturelle (41) de certains corps, leur équilibre à une certaine hauteur dans l'atmosphère, la chute plus on moins rapide des corps solides, etc. - En laissant tomber, dans l'air et d'une même hauteur, des corps solides, on observe, en effet, que ceux qui pèsent plus sous le même volume, ou qui sont les plus denses (33), ceux qui présentent le moins de surface à l'action directe de l'air et dans le sens du mouvement, sont aussi coux qui arrivent les premiers au bas de leur chute. Ainsi une balle de plomb plelne tombe plus vite qu'une balle de plomb creuse ou qu'une balle do bois pleine, égale en grosseur, en diamètre; celle-ci tombe aussi plus vite qu'une balle de liége, etc.; enfin, un même poids de la même substance peut aussi tomber, plus ou moins vite, selon que cette substance est plus ou moins compacte, moins ou plus divisée. La raison en est toute simple : dans le premier cas, la diminution du poids des différents corps et la résistance de l'air sont les mêmes pour chacun d'eux, tandis que (35 et 41) leurs poids absolus, leurs poids dans le vide qui mesurent véritablement l'énergie de la pesanteur sur chacun d'eux sont très-différents; dans le second cas. au contraire, le poids absolu reste le même, mais la diminution de ce poids, résultante de la pression de l'air, et la résistance que cet air occasionne sur la surface extérieure des corps, est aussi moins forte pour les corps compacts que pour les autres.
- 115. Chute dans le vide, mode d'action de la pesanteur. Si l'on faisait tomber les corps ci-dessus dans un espace ontièrement vide ou privé d'air, chacun d'oux, en descendant toujours de la même hau-

teur, arriverait nécessairement en moins de temps on plus vite au bas de sa chutc, cer l'accion de la pesanteur conserverait alors toute son intensité. L'expérience qui confirmerait un tel aperçu n'aurait done rien qui d'ût nous surprendre; mais il n'en serait pas de même si elle nous apprenait que les corps tombent tous également vite d'une même hauteur; car nous sommes naturellement portés à croire que les corps qui ont plus de poids, étants silicités avec une force plus énergique, doivent aussi acquérir un degré de vitesse plus grand; nous ne faisons pas attention, en effet, que la pesanteur a sausi plus de matière à mettre en mouvement, dans le premier cas, que dans le second, de sorte que la résistance de l'inertie (66) est récellement plus grande.

Or c'est ce que les physiciens out constaté en faisant le vide (36) dans un grand tube de vero (n. I. fig. 30), a près y avoir préalablement introduit des corps solides de diverses capéces, depuis les plus légers jusqu'aux plus denses : ces corps parvenant tous à la fois an bas de leur chuto, quand, par un moyen quoleonque et facile à imaginer, on les làchait en même temps et de la même hauteur. Ils ont, de plus, remarqué que ces corps tombient dans le même ordre, et conservaient les mêmes distances respectives dans toute la durée de leur chute; ce qui prouve que la pesanteur leur imprimait, à chaque instant, le même degré de mouvement; nous pouvons dono admettre, comme parfaitement démontré, ce principe général qu'il ent important de retenir.

La pesanteur ou gravité agit indistinctement sur toutes les particules de la matière quelle qu'en soit la nature particulière, et leur imprime, à chaque instant, le même degré de vitesse dans le même lieu et dans le vide.

On s'assure d'ailleurs très-simplement que la pesantent agit aussi bien sur les molècules intérieures des corps que sur celles du delceules intérieures des corps que sur celles du delceules, en observant qu'un même corps pèse également à l'air libre ou placé dans l'intérieur d'un autre corps, par cemple, dans une chambre; de celle qui ne peut avoir lieu qu'antant que l'action de la pesanteur se fasse seuitr à travers la matière même de cette chambre, de cette boite.

On voit aussi que le poids absolu des corps n'est autre chose que le résultat de toutes les petites actions réunies de la pesanteur sur les molécnles matérielles de ces corps. Il ne faut donc pas confondre le poids avec la pesanteur, qui est véritablement la force élémentaire qui sollicite ces diverses molécules à se mouvoir avec le même degré de vitesse.

116. Expérience sur la chute des corps. Nous venons de voir que les corps les plus denses tels que l'or, le plomb, le cuivre, sont ceux qui, à égalité de surface, tombent le plus vite dans l'air, parce que la résistance est alors très-faible par rapport au poids total du corps. Mais, quand la hauteur de chute ne surpasse pas 5 mètres, par exemple, on trouve, par l'expérience, que des balles de ces diverses substances tombent dans le même temps, et qu'elles ne tombent même guère plus vite que des balles de marbre et de cire, égales en volume, dont le poids est 7 fois, 20 fois moindre. Or cela prouve évidemment que la présence de l'air exerce réellement, pour de petites chutes, une influence peu sensible sur le mouvement de ces corps; de sorte qu'on peut très-bien admettre, par exemple, que la loi que suit la balle d'or, en tombant, dans l'air, d'une hauteur moindre que 5 mêtres, est, à très-peu de chose près, la même que celle qu'elle suivrait si elle tombait de cette hauteur, dans un espace entièrement vide.

Galilée, celèbre physicien italien, qui a le premier découvert cette loi par des expériences directes et suffisamment précises, a trouvé que le mouvement vertical des oorps était véritablement un mouvement uniformément accéléré. La pesanteur est donc (107) une force accélératrice constante, et qui agit avec une intensité égale, à chaque instant et quelle que soit la vitesse déjà acquise par le corps. Atwood, physicien anglais, en reprenant depuis les expériences de Galilée avec des moyens plus ingédieux et plus perfectionnés, a obtenu les mêmes résultats. Nous pouvous dono énoncer les principes généraux qui suivent (109).

- 117. Lois de la chute des corps dans le vide. Lorsqu'un corps tombe verticalement et d'une certaine hauteur, dans le vide,
- 1° Les vitesses acquises aux diverses instants, sont proportionnelles aux temps écoulés depuis le commencement de la chute;
- 2º Les espaces totaux parcourus aux mêmes instants, ou les hauteurs de chute, sont proportionnels aux carrés des temps écoulés;
- 3° Ces mêmes hauteurs sont proportionnelles aux carrés des vitesses acquises au bout de chacune d'elles;
- 4º La vitesse acquise, au bout d'un certain temps, est double de la hauteur de chute déjà parcourue avant cet instant.

Pour le point du globe où négs nous trouvons, le chemin décrit an bout de la première seconde, est égal à 4º 9044; donc la vitese acquise au bout de ce temps, est 2 (bis 4º 9044 ou 9º 8085. Cette dernière vitesse est ordinairement représentée par 9 dâns les traitée Méneinque ; cianis q = 9º 98088 c c'est la connaisance de actete grandeur qui sert à calculer (110) toutes les circonstances du mouvement accéléré des corps tombant d'une certaine hauteur dans le vide, ou des corps très-denses tombant d'une petite hauteur dans l'air.

116. Formules et applications. Ordinairement on représente par la lettre A ou II, la hauteur, en mètres, d'où le corps est tombé à un certain instant; en nommant toujours T le temps émployé, par eo corps, à décrire le chemin vertical II, ou à tomber de II, et V la vitesse qu'il a acquise à la fin de ce temps, on aura, d'après ce qu'on à trouvé (110) pour le mouvement uniformément accéléré en général,

$$H = \frac{1}{2}V \times T$$
,  $H = \frac{1}{2}g \times T^2$ ,  $V^2 = 2g \times H$ ,  $V = g \times T$ ,  $g = 9^m$ ,8088,

formules très-fréquemment rappelées en Mécanique, et d'un grand usago pour calculer les circonstances de la clute des corps pesants.

Supposons qu'on veuille trouver la vitesse acquise V, et le chemin H décrit au bout de 7'' de chute; T représentant ici les 7'', on aura V =  $g \times T = 9^n$ ,800  $\times 7 = 68^n$ ,66 entiron, H =  $\frac{1}{2}g \times T^3 = \frac{4}{n}$ ,9044  $\times$  49 = 240°,316.

Si l'on se donnait saulement la hauteur II de clutte, on calculerait la vitesse acquise, au bas de cette chute, au moyen de la relation  $V = 2g \times H$ . Supposons , par exemple , que II = 10°, on aura  $V = 19^\circ, 6170 \times 10^\circ = 190, 170$  mètres carrés ; et il ne s'agirait que de trouver la racine carrée de 196, 176, ou le nombre qui , multiplié par lui-même, donnerait cette quantité. Or cette racine est ici 14° environ , puisque 14  $\times 14$  ou 14° = 196.

Pour montrer une nouvelle application des principes oi-dessus, nous supposerons quo deux corps différents tombent vorticalement d'un même point A (pl. 1, fig. 31), où ils étaient d'abord au repos, mais ne tombent que l'un après l'autre, et à un intervalle de temps qui soit seulement de ;;; de seconde ou 0°,01. Cela posé, nous nous demanderons à quelle distance A'B' se trouveront ces deux corps à la fin de la première, de la deuxième seconde, écoulées depuis l'instant du départ du second corps.

Puisque ce corps ne part, du point A, que 0",01 après le premier,

il en résulte que colui-ci aura déjà parcouru un certain espace AB avant l'instant où l'autre aura été làché de  $\Lambda$ ; chorchons d'abord cet copace au moyen de la formule  $H=\frac{1}{2}g$   $T^2=4^m,9044 \times T^2$  (118). lei  $T=0^n,01$ ; donc

 $H = 4,9044 \times 0,01 \times 0,01 = 4^{m},9044 \times 0,0001 = 0^{m},00049;$ 

c'est-à-dire que la distance AB, entre les deux corps, n'est pas même de ! millimètre.

Cherchons maintenant à quelle distance A B's et trouveront, l'un de l'autre, les mêmes corps, à l'instant du ne seconde entière se sera écoulée depuis l'instant du départ du deuxième corps; et, pour telle, calculons séparément les chemins AB', A A' décrits par chiacon de ces corps, à partir du point A, en observant que, puisque la durée de la chute AA' du second orps est de 1", celle de la chute AB' du premier est 1" + 0", 01 = 1", 01; on aura l'espace

AA' =  $4^{m}$ , $9044 \times 1^{n} \times 1^{n} = 4^{m}$ ,9044, et l'espace AB' =  $4^{m}$ , $9044 \times 1$ , $101 \times 1$ , $101 = 4^{m}$ , $9044 \times 1$ , $10201 = 5^{m}$ ,903; done l'intervalle A'B' ou AB' — AA' =  $5^{m}$ , $9030 - 4^{m}$ ,9044=  $0^{m}$ ,9086 ou environ  $10^{cost}$ .

A la fin de la 2°, de la 8° seconde de chute, les deux corps sersitent déjà à une distance, l'un de l'autre, de près de 20, de 30° m, etc. Ces résultes expliquent très-bien pourquoi les jets d'eau des jardins, des pompes à incendie, qui s'élèveit verticalement, on sons une certaine inclinaison, en fileis competes et émituus, retombent, au contraire, en se divisant en gouttelettes, én pluie plus on moins finè; car la résistance de l'air, loin de séparèr les parties, comme on pourrait le croire d'abord, tend an contraire à les réunir en diminuant la rapidité du mouvement de celles qui redescendent les prennières. Cest aussi là reylication très-simple de l'effet si connu des cascades naturelles, dout l'eau, en se précipitant da haut des montagnes, se divise en une pluie tellement fine qu'elle tessemble à un véritable brouillard. Nous verrons, par la suite, que de telles remarques ne sont pas seulement un objet de curiosité, en sa qu'elles pecuvert aussi recevoir des applications dans les ats.

119. Observations dicerses. L'opération, par laquelle il s'agit de trouver la vitesse V, acquise à la fin de la chute verticale d'un corps, au moyen de la hauteur II de cette chute, se reproduit très-fréquem-

ment dans la Mécanique pratique; aussi a-t-on construit des tables exprès, qui fournissent immédiatement la vitesse répondant à une hauteur donnée: nous les ferons connaître lorsqu'il sera question des lois de l'écoulement des fluides.

On dit ordinairement que la vitesse V est due à le hauteur H, et réciproquement que cette hauteur est due à la vitesse V, expressions

abrègées qu'il est essentiel de retenir.

Enfin on devra se ressouvenir que, dans l'air, let corps ne tombent pas récllement avec la vitesse qui répond aux données du calcul ; mais que cette vitesse et les autres circonstances du mouvement différent très-peu des véritables, dans les cas qui ont déjà été spécifiés plas haux (119). Nous ferons d'ailleurs commaître, à la fin de ce fraturatais, les moyens par lesquels ou peut calculer cauchement le mouvement des corps qui tombent ou s'élèvent verticalement dans l'air; et, en les appliquant à la théorie des parachutes et des ballons, nous démontrerous ainsi l'utilité immédiate des principes de la mécanique.

120. Ascension verticale des corps pesants. Lorsqu'un corps, uno balle de fusil par exemple, est laneé, de bas en haut, selon la verticale, la pesanteur agit, à chaque instant, avec la même intensité, pour diminuer, par degrés égaux, la vitesse primitive ; le mouvement sera donc uniformément retardé, et, d'après ce qui précède (112), la vitesse finira par s'éteindre, quand le corps sera arrivé à une certaine hauteur, puis il redescendra, en vertu de l'action de la gravité, en reprenant tous les degrés de vitesse qu'il possédait en montant et pour les mêmes positions. Ainsi à 1m, à 2m, à 3m audessus de terre, le corps possédera exactement les mêmes vitesses, soit dans l'ascension, soit dans la chute ; il n'y aura que la direction du mouvement de changée : par exemple, lors de sa chute ou de son retour au point de départ, la pesanteur lui aura précisément restitué la vitesse qu'il avait primitivement. Nommant H la plus grande élévation à laquelle il soit parvenu, et V cetto vitesse, on aura done V2 = 2qH; d'où il sera facile de déduire H quand ou aura V, et réciproquement, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus (118).

On pourra d'ailleurs calculer toutes les autres circonstances de l'ascension verticale du corps, par les méthodes du n° 112; mais il no faudra pas oublier, je le répète, que les résultats, ainsi obtenus, supposent que l'air n'existe pas on n'exerce aucune influence sensiblo sur lo mourement. Car, dans la réalité, les corps moutent à une hauteur un peu moindro que celle qui répond ou est due à leur vitesse initiale, et, de plus, en retombant, ils acquièrent une vitesse un peu moindre que celle qui est due à la hauteur réelle de leur chute ou de leur sacension.

FORCE VIVE, MASSE ET QUANTITÉ DE MOUVEMENT DES CORPS.

121. Transil rislatif à la vises de chute des corps. Nous pouvons maintenant appreciere la quantité de travail ou il-action que dépense la pesanteur pour ougendrer une certaine vitesse dans un corps, ou pour vaincre l'inertie de ce corps. Nommons, en effot, P le nombre des kilogrammes que pése le corps, c'est-à-dire l'effort total (60 et 115) que la pesanteur exerce sur ce corps, et qu'il fau-drait employer pour le soutenir à une certaine position; ce sera aussi la mesure de l'effort constant exercé sur le corps pendant a descente de la hauteur H. La quantité de travail développée par la pesanteur et consommée par l'inertie (60), pendant cette chute, sera donc représontée (76) par le produit P X H, et cette quantité de travail aura engendré, dans le corps, la vitesse V calculée (118) par l'quation V = 29 H. Mais, si l'on divise le produit 2 X H ou V par l'un de ses facteurs 29, on aura l'autre H = V2, et par consé-

quent, P  $\times$  H est la même chose que P  $\times \frac{\mathbf{V}^2}{2g}$  ou  $\frac{\mathbf{P}}{2g} \times \mathbf{V}^2$ .

Ainsi dono la quantité de travail, développée par la pesanteur pour imprimer une certaine vitesse V à un corps, est égale à la moité du produit obtenu en multipliant le carré de cette vitesse par le poids P de ce même corps, diviée par la vitesse 9 ou 9°,8088 que la pesanteur imprime, à tous les corps (117), au bout de la première seconde de leur chute.

122. Force vice des corps; sa relation avec le travail mécanique. Le produit  $\frac{1}{g} \times V$  e étant précisément ce que les mécaniciens sont convenus de nommer la force vice du corps dont le poids est P et la visses actuelle V, on voit que la quantité d'action ou de travail, depensée par la peanteur pour produir la chute verticale d'un corps, si l'on amoité de la force vice imprimét au bas de cette chute; ou, si l'on

veut, le firea vire imprimée est le double de la quantité de terrait dépensée par la pesanteur. Lorsque le corps est loncé verticalement de les en haut, avec une certaine vitese, le travail de la pesanteur, toujours mesuré par le prodait du poids ot de la hauteur à luquèlle le corps à été éleuré verticalement, est employée, au contraire, à détraire cette vitesse. Par conséquent, dans les deux cas de la descente et de la montée, la moité de la force vive necquise ou detrui, useaux la quantité de travail nécessaire pour vainces l'incrité du corps à c'est-à-lière, que cette mesur reste la même, soit quo la pesanteur imprime une certaine viteue à un corps, soit qu'elle détraiso une vitesse égale et qu'ell possèdait déjà.

Nous prouverons bientit que ce principe est général, quelle que soit la forse motrice qui ait communiqué le mouvement sin corps, et quelle que soit la direction et la nature de ce mouvement. Mais il est nécessire suparavant de faire plusieurs remarques, et de poser quelques autres édinitions admises par les méaniciens.

123. Comment on doit entendre la force eine. L'expressiont de force rive, employée pour désigner le produit  $\frac{p}{g} \times V^*$ , pouvant induire en erreur beaucoup de personnes, il est bon de remârquer iei que. d'après noire manière de voir, cen'expoint à proprement parler (30) une force, pas plus que la quantité  $P \times H$ , que nous avoné nommée, on général, quentité d'action, quantité d'areis, avantité de rivair je c'et tout simplement le résultat de l'activité d'une force motrice ou de pression, exprimable en poids, qui a c'ét employée, pendant un temps plus ou moins long (37), à vainere l'inertie de la matière d'un corps, à imprimer un certain mouvement, une certaine vitesse à ce crossions long (57), à vainere l'inertie de la matière d'un corps, à imprimer un certain mouvement, une crétaine vitesse à ce crossions ce point de vue, la force vive n'est véritablement que l'effet dynamique (80) de la force motrice, out plutôt le double de cet effet, puisque  $^{\rm e} \times V^* = 2P \times H$ .

Lors donc que nous amploierons le mot force vies, ce ne sera jamais que pour désigne la valeur numérique d'une certaine quantité essentiellement relative au mouvement actuel d'un corps, ou au mouvement qu'il pour rait réellement acquérir dans des circonstances déterminées ; et; anns s'arrêter acuemement à la signification propre des mois par lesqueis on l'Indique dans le discours, il faudra seulement se ressouvenir que se suéleur, en nombre, squiesent su'spreduit du cerri de la viiesse effective d'un corps, por le posid de ce corps, dictief per go un 90,8682. Ainsi nous ne confondrous pas, counse ne le fait quelquefois (80), la force vive des moteurs avec la quantité de travail qu'ils développent contre des résistances qui leur sont opposées; et, s'il nous arrivait, par exemple, de parler de la force vive d'un homme ou d'un chèval, nous entendrious uniquement spécifier le produit ci-dessus concernant leur vitesse et leur poids réels, produit qui est bien différent de celui qui mesure la quantité de travail mécanique même développée par cos moteurs, à chaque instant ou pendant un certain temps, lorsqu'ils sont appliqués à une machine, à un outil quelconque (74 et 77).

124. Réflexions sur la force vive et les forces motrices en général. Ce qui a porté autrefois les mécaniciens à adopter le mot force vive, c'est qu'ils ont confondu l'effet avec la cause, le résultat du travail d'une force motrice avec ce travail même ; par la seule raison que les mesures, en nombres, de ce travail, de cet effet ou de ce résultat, sont directement comparables entre elles, et ont une certaine relation numérique. Avant d'ailleurs admis l'expression de force pour désigner les effets, les résultats de l'activité d'un moteur qui travaille, et voulant la distinguer de l'effort ou pression simple (59) que ce moteur exercerait sur un corps qui resterait en repos ou qui ne céderait pas à son action, ils ont dit que c'était une force vive, et cette pression, cet effort, ils l'ont nommé force morte. De la aussi la dispute qui s'est élevée, parmi les géomètres du dernier siècle, sur la manière de mesurer la force vive et la force morte, et de les distinguer entre elles ; dispute fort oiseuse et qui n'a fait qu'embrouiller des choses très-claires par elles-mêmes, puisqu'il est impossible de confondre l'effort, la pression simple qu'exerce un moteur sur mu corps, avec son travail mécanique; et ce travail avec le mouvement actuel ou acquis d'un corps.

A la vérité, un corps mis en mouvement, un certain effet dynamique (123) peut, à son tour , devenir une cause, une source de travail : c'est ainsi, par exemple, qu'un corps lancé verlicalement de has en haut, est élevé, en vertu de sa vitesse, à une certaine hauteur, tout comme il le servit par l'action d'un moteur animé. Mais il arrive ici la même chose que lorsqu'une force motrice a développé une certaine quantité de travail pour hander un ressort classituée (67): l'imerie de la matière a été mis en ieu de la même manière que les ressorts moléculaires l'ont été dans co dernier ess ; cette inertie (108), quand elle a été ainsi vaineue, devient capablo do restituer la quantité de travail dépensée, de même que le fait le ressort qui a été bandé. En un mot, l'inertie comme les resorts (88), sert à emmagazine le travail mécanique, en le transformanten force vive; do sorte que la force vivo est un véritable travail disponible.

Nons avons vu (102) qu'on peut en diro tout autant d'un corps qui a été cléré à une certaine hauteur, par un moyar quelconque; e c corps, sollicité par la pesanteur, est la source d'une quantité de travail, dont on peut disposer subséquemment pour produire effectiement du travail mécanique. Mais, de même que nous ne disons pas, en termes absolus, que ce corps, actuellement élevé à une certaine hauteur, est une force, qu'un ressort bandé est une force; de même aussi il est peu exact de dire qu'un corps en mou-

vement, que  $\frac{\Gamma}{g}$ V<sup>2</sup> est une force. Ces réflexions sont également applicables d'ailleurs aux hommes, aux ommaux en général, aux combustibles ou au calorique enfermé dans les corps (89), aux conre d'eau, au vent, etc., ce sont des agents de travail, des moteurs si l'ou vent, mais non de simples forces, de simples precsions (54).

L'objet de la Mécanique industriello consiste principalement à étudier les diverses transformations ou métamorphoses que peut subir le travail des moteurs par le moyen des machines qu des oùtils, à comparer entre elles les quantités de ce travail, à les évaluer en argent ouen ouvrage de telle ou telle espèce, etc.

125. Definition de la masse des corps. Puisque la pesanteur agii indistinctement sur toutes les particules matérielles d'un corps, et tend, à chaquo instant, à leur imprimer, le même degré de vitesse dans le même lieu (115), on voit que le poids de ce corps, qui est le résultat de toutes ces actions partielles, peut donner, jusqu'à un certain point, une idée de la quantité de matière qu'il renferme ou dosa masse. Suivant cette notion, la masse serait donce reproprition-nelle au poids; souvent même on prend, dans les applications, les poids pour les masses. Mais, comme l'intensité de la pesanteur varie dun lieu à un autre (61), et que la quantité de matière ou la masse aboûne d'un même corps ne varie pas, on voit que cette dernière serait, dans certains cas, mai définite par le poids simple de ce corps.

Or, l'expérience apprend que la vitesse imprimée, par la pesanteur, an bout de la première seconde de chute, demeure constamment proportionnelle à son intensité; c'est-à-dire (117 et 121) que le rapport — reste le même poir tous les lieux. Ainsi, Pet P'étant les poists absolus (60) et dans le vide, d'un même corps transporté, per exemple, à deux bauteurs différentes; g et g' les vitesses qu'à ces hauteurs, la pesanteur imprime, dans le vide et à la fin de la l'\* seconde de leurs chutes, à chaque particule de matière, on a

$$P: P':: g: g' \text{ ou } \frac{P}{q} = \frac{P'}{q'}.$$

Cest done à ce rapport invariable  $\frac{p}{p}$ , et non au poids P luimème, que s'applique véritablement, en Mécanique, la définition de la masse d'un corps ; et l'on commettrait souvent des erreurs de cloud fort graves, en prenant le poids pour la mesure de la masse.

128. Expression abrègle de la masse et de la force vive, dans les calculs. Ordinairement on représente la valeur de la masse par la lettre m ou M: on a donc  $M = \frac{p}{g}$ , et, par suite,  $P = M \times g = Mg$ ;

P exprimant l'effort absolu exercé par la pesanteur sur un certain corps, et g la vitesse qu'elle lui imprime, dans le même lieu et dans le vide, au bout de la première seconde de sa chute verticale.

D'après cette convention, la valeur ci-dessus  $\frac{p}{g} \times V^{\gamma}$  de la force eire d'un corps (121) se trouve aussi représentée, dans les calculs mécaniques, par M  $\times$  Y ou MY, c'est-à-dire par le produit de la masse de ce orps et du carré de se vitesse acquise ou actuelle.

127. Quantité de mouvement des corps. Les mécaniciens sont également convenus de nommer quantité de mouvement d'un corps. le produit des masses, définie comme on vient de le dire, par la sitesse simple et actuelle que possède cette masse, c'est-à-dire que M × V ou produit de la civil de que possède cette masse, c'est-à-dire que M × V ou produit de la comme de la c

peut la confondre avec cette dernière, qu'autant (84) que l'on confondrait aussi l'effort d'nn moteur avec le poids réel, ou plutôt avec la masse d'un corps; ce qui n'est evidemment pas permis \*.

128. Obserpations giuérales. Dans lo fait, o'est principalement pour abréger est simplifier, tout à la fois, les calculas et les raisonnements qu'on emploie les dénominations de masse, de quantité de mourement, et qu'on les représente par des lettres particulières; on pourrait aisément s'en passer, ainsi que du mot force vice, dans l'exposition des principes de la Mécanique industrielle. Mais, comme tous les auteurs en ont fait usages, il dovient important de bien se pénétere de leur véritable signification, et denne pas oublier qu'elles ser rapportent toutes à des corps matériels et au mouvement véritable de ces corps; ou plutôt qu'elles sont des expressions purement currentinentels pour exprimer, d'une manière commode, certaines grandeurs numériques, certains résultats qui se présentent fréquemment dans les applications de la Mécanique.

## DE LA COMMUNICATION DU MOUVEMENT PAR LES FORCES MOTRICES EN GÉNÉRAL.

129. Repport des forces motrices au mouement qu'elles inspriment, Nous vennos de voir que la possanteu: impriment, à un même corps et au boutde la première seconde de sa chute verticale, des vitesses qui sont constamment proportionnelles à son intensité, on a upoidà absolu du corps dans chaque lieu. Mais cette propriédé provient

<sup>\*</sup> Nommons Q la valeur, en nombre, de  $\frac{\mathbf{p}}{a} \times \mathbf{V}$ , on aura  $\mathbf{Q} = \frac{\mathbf{p}}{a} \times \mathbf{V}$ , eu, ce qui revient au même, Q : P :: V : g. Mais P est le poids véritable d'un certain corps, g. ou qu.8088. est la vitesse que la pesanteur imprime à ce corps, au bout de la première seconde de chute et dans le lieu où nous sommes ; done Q n'est autre chose que le poids absolu du même corps dans le lieu où la gravité serait espable de lui imprimer la vitesse Y au bout de la première sceonde de chute, c'est-à-dire l'effort qui soutiendrait le corps contre l'action de cette gravité. On voit aussi que la force vive M X V\* ou MV X V n'est ellemême que le produit de ce dernier poids, de cet effort, par la vitesse V, ou par le chemin que décrirait uniformément le corps, dans l'unité de temps, en vertu de sa vitesse acquise. Ces observations peuvent servir à distinguer entre elles, d'une manière absolue, la quantité de mouvement et la force vive , ainsi qu'à mentrer l'identité de nature que , sons un certain point de vue , les mécaniciens ont attribuée à ces deux sortes de grandeurs, sinsi qu'au poids et au travail mécanique véritables; elles expliqueront aussi comment ou regarde quelquefois la quantité de meuvement comme une force morte (124), comme un poids ou un effort sans énergie, et la quantité de travail comme une force vive, Au surplus, nous n'avons nullement besoin de nous inquiéter de pareilles distinctions, de pareilles subtilités.

najquement de ce que la pesanteir varie, en effet, très-peu (61) dans toute la hanteur de cette chute; de sorte que la vitesse toulao, acquise en une seconde, est proportionnelle aus depris égaux de vitesse imprimés à chaque instant (107 et suiv.). Lorsque la fore motrice, au lieu d'être constante, varie à chaque instant, il des évident qu'alors son intensié ne peut plus se mesurer par la vitesse qu'elle imprime, à un même corps, au bout de l'unité de temps, et qu'elle dépend uniquement du petit degré de vitesse qu'elle lui communique à un instant donné.

L'observation de ce qui se passe à la surface du globe terrestre et dans les mouvements de notre système planétaire, pronve que

Les forces motrices ou de pression sont réellement proportionnelles aux degrés de vitesse très-petits, qu'elles impriment, à un même corps, dans des temps égaux infiniment petits.

Ce fait sert de base à toute la Mécanique du mouvement, et doit être considéré comme une loi générale des forces motrices de la nature.

180. Mesure des forces motrices et d'inertie par la vitesse imprimte et réciproquement. Soit F la mesure, en hilogrammes, d'une certaine force de pression, soit se le degré très-peit de vitesge qu'elle imprime à un corps, à une époque quelconque et pendant le temps trèspeit it; soit pareillement P la pression que la pesanteur exerce, en un certain lieu, sur le corps, ou le poids do ce corps, et o' le petit degré de vitesse qu'elle lui imprime dans le même temps f. On aura, d'après do qui précède,

$$F:P::v:v'$$
 d'où  $F=\frac{P}{v'}\times v$ .

Mais, d'après la première loi de la chute des corps (117), nous avons

$$v': g:: t: 1'';$$
 d'où  $v' = gt;$  donc,  $F = \frac{P}{g} \times \frac{v}{t} = M \times \frac{v}{t}$ 

M étant la masse du corps (125).

Ainai, quand on connaîtra la vitesse e imprimée dans lo petit teunps t, par la force F, on pourra colouler cette force, qui est égale et contraire à la résistance qu'oppose au mouvement (60), l'inertie de la matière de ce corps, résistance que nous avons nommée simplement la force d'inertie, et qu'on pourrait aussi appeler la force dynamique des corps. La relation  $F = M \times \frac{v}{t} = M \frac{v}{t}$ , nous apprend done que

La force d'inertie F croît proportionnellement à la masse du corps et aux degrés de vitesse v qu'il reçoit dans des temps élémentaires t, égaux et infiniment petits.

De la relation ci-dessus, on tire réciproquement la valeur

$$v = \frac{F \times t}{M}$$
; donc

Le degré de vitesse qu'une force motrice imprime à un corps, pendant un même temps élémentaire ou très-petit, croît proportionnellement à l'intensité de la force motrice et inversement à la masse de ce corps ou de son poids.

131. Rapport des forces motrices aux quantités de mouvement imprimées. D'après nos définitions (127), le produit M × v ou Mv n'est autre chose que ce qu'on nomme une quantité de mouvement, en Mécanique. On voit dono que la première des propositions cidessus, revient à dire que

« La force d'inertie croît proportionnellement à la quantité de « mouvement communiquée dans un même instant très-petit t. » · Ou que

séquent

« Les forces motrices communiquent, dans des instants égaux et « infiniment petits, des quantités de mouvement qui leur sont pro-« portionnelles. »

Soient, en effet, F et F' deux forces motrices ou pressions quelconques agissant, pendant un même instant très-petit t, sur deux corps différents, de masses M et M'; soient v et v' les degrés de vitesse qu'elles leur impriment respectivement à la fin de cet instant, on aura, d'après ce qui précède,  $F = M \frac{v}{t}$ ,  $F' = M' \frac{v'}{t}$ ; et par con-

$$F : F' :: M \frac{v}{t} : M' \frac{v'}{t} :: Mv : M'v'$$

Si donc les forces motrices F, F', ou les forces d'inertie qui leur sont directement opposées, avaient la même intensité, la même valeur en kilogrammes, les quantités de mouvement qu'elles imprimeraient, dans le même instant très-petit t, le seraient aussi; ce qui résulte immédiatement de ce qu'on aurait alors

$$M \stackrel{v}{\underset{t}{\longleftarrow}} M' \stackrel{v'}{\underset{t}{\longleftarrow}}$$
, ou  $Mv = M'v'$ .

On voit enfin que, si deux forces motrices, appliquées à deux corps différents, demeurent anns cosse égales entre elles et aux mêmes justants; c'est-à-dire, si elles varient de la même manière, les quartités de mourement totales et finies qu'elles aurontimprimeés ace corps, entre deux instants quelcomques, seront aussi égales entre elles; car chaeune d'elles sera la somme de quantités de mouvement particles telles que Me, Me's, qui ont les mêmes valeurs pour les divers instants successifs et égaux dont se compose lo temps total.

C'est ainsi qu'il faut enteudre le principe par lequel les auteurs admettent quelquefois que les forces mortross égales impriment les mêmes quantités de mouvement finies à des corps quelconques; acr quelle que soit la petitiesse de la durée du tempa pendant lequel elles agissent, ce temps n'est pas nul (37); et quelle que soit la grandeur de leur intensité, elles ne sont pas infinies; elles peuvent se mesurer en kilogrammes comme toutes les forces de pression , de traction, etc. Au surplus, je le réjete, ces discussions sont parfaitement inuitles pour nous, qui n'admettons lo mot quantité de mouvement quo pour désigner un certain résultat des calculs, et pour abrégre les énoncés des principes (128).

132. Autre mesure des forces motrices et d'inertic. Rovenons mainenant à la considération simple d'une force unique F, agisanat sur un corps de poids P ou de masse M (130) et suppusons qu'à une certaine époque du mouvement d'un corps, cette force cesse tout à coup de varier, ou continue d'agir sur le corps avec l'intensité qu'elle possède à cette époque la vitesso augmentant ou diminuant des lors de quantités proportionnolles au temps (107), cotte intensité pourra être encore mesurée par la sitesse finie qu'elle imprimerait au corps, à la fin de la première seconde, e'il partait du repos an commencement de cette seconde. Désignant par V, cette vitesse fuie, on aura

$$V_i$$
:  $v$ :: 1":  $t$ ; d'où  $V_i = \frac{v}{t}$ , et  $F = M \times \frac{v}{t} = MV_i$ .

MÉCAN, INDUSTRA,  $T_i$  is

Ainsi, daus le mouvement varié en général, la force motrice, égale et contrire à la force d'inertie, à la force dynamique, est mesurée, à chaque instant, par la quantité de mouvement qu'elle imprimerait, au bout d'une seconde, si, au lieu de varier, elle demeurait ce qu'elle est de sinstant.

133. Calcul des mêmes forces par la loi géométrique du mouvement. Ces dernières considérations sur la force motrice, dans le mouvement varié, sont analogues à celles qui concernent la vitesse même du mouvement (53), et on peut les reproduire également à l'aide d'une figure. Soit tracée (pl. 11, fig. 32), comme il a été dit nº 108, pour le mouvement uniformément accéléré, la ligne O'a'b'....f', qui représente la loi des temps et des vitesses; soient cc', dd' les vitesses qui répondent au commencement et à la fin du très-petit temps cd ou t. Menons, par c', la parallèle c'd'm à l'axe des temps OB; elle retranchera, de l'ordonnée dd', la petite longueur d'd", représentant le degré de vitesse imprimé par la force motrice, dans la durée du petit temps cd = c'd", degré dont nous avons désigné la valeur en nombre par v. Or, si l'on suppose qu'à partir du commencement de ce temps t, la force motrice devienne constante, ou (107) qu'elle imprime, dans les instants successifs égaux à t, des degrés de vitesse anssi égaux à d'd"; la loi des vitesses acquises scra exprimée (108) par une droite c'n, prolongement de c'd', et qui sera tangente à la courbe O'a'b' . . . . f', puisque l'intervalle cd ou t est censé excessivement petit. Prenant donc c'm == 1", et élevant l'ordonnée mn, celle-ci ne sera autre chose que la vitesse V, acquise, au bout de l'unité de temps, en vertu de la force motrice supposée constante; et l'on aura, à cause des triangles semblables e' d'd" et c'mn, la proportion

$$c'd'' \ \text{ou} \ t \ ; \ d'd'' \ \text{ou} \ v \ ; ; \ c'm \ \text{ou} \ 1'' \ ; \ mn \ \text{ou} \ V_i ;$$
 
$$d'où \ l'on \ tire \ , \ comme \ ci-dessus \ , \ V_i = \frac{v}{t}.$$

Ainsi, quand on connaîtra la loi qui lie les temps aux vitesses imprimées, ou la courbe qui représente cette loi, on pourra, pour chaque instant, et par le trade d'ane taugeante de cette courbe, déterminer la vitesse  $V_i$ ; et, par suite, calculer, comme il a été expliqué précédemment (130 et 132), la valeur  $MV_i = \frac{P}{a} \times V$ , de la

force motrice F qui produit l'accélération du mouvement du corps, on, ce qui est la même chose (130), la résistance égale et contraire, que l'inertie de la matière du corps oppose, à chaque instant, à l'action de cette force.

134. Trouver la loi du mouvement quand on a celle de la force. Réciproquement, si l'on connaît, pour chaque instant et par le moyen d'une table ou d'une courbe, la valeur de la force motrice

F, on en déduira les valeurs correspondantes de V,  $=\frac{F}{M}=\frac{g.F}{P}$ ,

inclinaisons des tangentes c'n de la courbe des vitesses ; car la me-

sure de ces inclinaisons est donnée par le rapport  $\frac{mn}{e'm} = V_i$ . Si

Fon comaît d'ailleurs la viiesse initiale OU du corpa, viiesse nulle quand ce corps part du ropes, rien ne sera plus facile que de tracer la courbe des vitesses successivement acquises sous l'action de la force motrice; puisqu'a unoyen des inlinaisons des tangentes correspondantes à chaque abssisse ou à chaque temps 0a, 0b, 0c,... on pourra, de proche en proche, construire les positions convécutives O'a', a'b', b'c',... des éléments rectilignes de cette courbe, et q déduire les ordionnées correspondantes aa', bb', cc', qui meautent les vitesses acquises par le corps à la fin des divers temps 0a, 0b, 0c...

Par exemple, la vitesse initiale du cerps étant O'', on mèmers O'm' parallèle à OB et égale à l'unité de temps puis, ayant calculé la valeur de V, relative à l'intensité de F au moment où l'aetion commence, on portera cette valour sur l'ordonnée a'm', de s' en a'', traçant O'n', eo sera la direction de l'élément O'a'; et l'ordonnée au', qui répond au premier instant Ou, donners, en la terminant à droite O'm', is grandour de la vitesse à la fin de cet instant : en répétant les némes opérations pour le point a', on en déduirs b' et de bb, etc. On pourra d'ailleurs d'unimer la longueur des traces construisant quelque part (fig. 32) les inclinaisons successives pou en déduirs de ca tangentes relatives aux divers instants ç can cédiquir, de suite, les accroissements de vitesses fr, fe', fr', ... acquisses par le corps à la fin de sintants g'égaur représentée par en

Il est évident que plus sera grand le nombre des parties égales

,

dans lesquelles on aura divise le temps total, où l'on suppose que la force motrice opère, plus la courbe, ainsi construite, s'approchera de représentor la véritable loi du mouvement communiqué par cetto force. Enfin on remarquera que les trapèzes bb'e'e, ce'd'd,.... fig. 32, représentent encore ici (108) les chemins élémentaires décrits, par le corps ou par le point d'application de la force, dans les netits temps correspondants bc, cd. . . . ; car nous supposons expressément (130) que cette force agit dans le sens même du mouvement du corps, et que toutes les parties de ce dernier marchent parallèlement et de la même quantité. On trouvera donc aussi le chemin décrit par le corps, au bout d'un temps quelconque et sous l'action de la force motrice variable, en mesurant l'aire totale de tous les netits trapèzes relatifs à ce temps, c'est-à-dire la surface même du trapèze enrviligne OO'f'f, par exemple, qui répond à ce temps. Or cotte surface s'obtiendra aisément à l'aido du procédé de calcul qu'on trouvera exposé à la fin de ces preliminaires, et que nous avons déjà signalé (72), à l'occasion de la mesure du travail mécanique variable.

DE LA FORCE VIVE DES CORPS EN GÉNÉRAL ET DE SA RELATION AVEC LE TRAVAIL MÉCANIQUE.

136. Mesure du travail des forces motives et d'inerie. A l'aide des notions qui précédent, nous pouvons calculer la quantité de travail que doit dépenser, contre un corps de poids P, une force de pression qui varie à chaque instant en demeurant égale et contraire à la force d'inertie, pour imprimer à ce corps une certaine vites, ou plus généralement, pour augmenter ou diminuer sa vitesse d'une quantité donné production de la contrait de

En effet, cette quantité de travall est mesurée, pour chaque instant très-petit t, par le produit de la raleur moyenne (72) de la force motrice dans la durcéo de ce temps, valeur que nous nommerons F, et du chemin ólémentaire décrit, dans ce même instant, par le point d'application de Laforce, et dans la direction propre de cette force. Ce petit chemin, comme on vient de le rappeler, est donné sur la  $\beta_0$ . 22, par l'aire du trapéce (étémentaire cérdé, pair exemple, formé (108) sur la vitesse moyenne correspondante  $\frac{1}{2}(cc'+dl)$ , que nous nommerons V, et sur l'élément de temps de ou t; c'est-à-dire par le produit V X. Donne la quantité de tra-

vail élémentaire en question est  $\mathbb{F} \times \mathbb{V} \times t$  pour chaque instant,  $\mathfrak{su}$  pour chaque petit accroissement d'd'' de la vitese, dont la valeur a déjà été noumée r. Or nous avons trouvé ci-dessus (130) que la valeur correspondante de  $\mathbb{F}$  était  $\mathbb{M} \times \frac{\mathfrak{v}}{t}$ , ainsi cette quantité de travail est  $\mathbb{M} \times \mathbb{V} \times \mathfrak{v}$ .

C'est la somme de toutes ces quantités de travail partielles qui composent le travail total, et cette somme est facile à trouver par la considération d'une figure. A partir du point O (pl. II, fig. 34), pris pour origine, portons, sur la droite OB, les divers accroissements successifs Oa, ab, bc, cd.... de la vitesse, répondant aux divers instants égaux écoules depuis celui du départ du corps, accroissements qui ne seront point égaux dans le cas du mouvement varié; il est clair que les longueurs Oa, Ob, Oc, Od. . . . seront les vitesses totales acquises aux instants correspondants. Portons ces mêmes longueurs sur les ordonnées correspondantes aa', bb', cc', dd'....; de telle sorte qu'on aura Oa' == Oa, bb' == Ob, cc' == Oc...; la suite des points Oa'b'c'.... va former une ligne droite inclinée à 45°, sur l'axe des abscisses OB. Cela posé, considérons en particulier l'accroissement de vitesse d'd" qui a été nommé v, le produit V X v de cet accroissement par la vitesse moyenne correspondante V == + (cc' + dd') sera ici représenté par l'aire du petit trapèze cc'd'd. Douc la somme cherchée de tous les produits V x v, a pour mesure celle des petits trapèzes correspondants, ou l'aire comprise entre la courbe, l'axe OB des abscisses et les ordonnées qui représentent la vitesse au commencement et à la fin de l'intervalle de temps pour lequel on veut calculer le travail de la force motrice.

136. Relation entre le travail développé et la force vice aquite. Supposons en premier lieu que le corse parte du repos, et qu'il s'agisse de trouver la somme des produits  $V \times e$ , relative à la victeosa captise déf, que nous nomerons  $V^*$ ; ette somme de sint représentée par l'aire du triangle Odd, aura pour mesure  $\frac{1}{2}$  dd  $\times$  Od ou  $\frac{1}{2}$  dd  $\times$  Ad  $= \frac{1}{2}$   $V^*$ . Done, la quantité de travail correpondants à la citesse acquise  $V^*$  et consonnée par l'inerit du corps, sera mesu-te (135) par  $\frac{1}{2}$  M  $\times$   $V^*$   $0 = \frac{1}{2}$  M $V^*$ , ou par la moith de la force vice communiquée à ce corps depuis l'instant au depart (122 et 126). Ce principe a done lieu aussi pour un mouvement quelconque et pour une force motrice différente de la pesanteur.

Pour une autre vitesse ff ou V" plus grande que la première, la consommation de travail era également mesurée par ? M X V d'ou ; MV"; et par conséquent, pour l'intervalle compris eitre les positions du corpa qui répondent aux vitesses V et V", la quantide de travail conommée sera mesurée par la difference; MV"——MV", eorrespondante au trapèxe deff, or NV' et MV" son les force vitre possèdies par le corps au commencement et à la find e l'intervalle de temps pour lequel on considère le travail de la force; c'est donc encore l'accraissement de la force vive, ou la force vive communiquée d'acquise dans cet tintervalle; de sorte que le principe ci-dessus peut s'appliquer à deux instants quelconques du mouvement d'un corps. C'est-à-drie que

La quantité de tratail, dépensée par une force motrice quelconque qui agit directement dans le sens du moucement d'un corps, a, dans tous les cat, pour mesure la moitié de la force vice communiquée ou acquise par le corps, entre les instants où l'on considère ce tratail.

C'est aussi évidemment la mesure même du travail consommé par l'inertie du corps (130), ou qu'elle développe, en seus contraire, contre l'action de la force motrice.

137. Cas où la force motrice est opposée au mourement du corpa. On remarquera que ce qui précide suppose que la vitesse du curpis augmente sans cesse; s'il en était autrement, ce serait un signé que la force motrice serait opposée au mouvement ou serait étante datrice; de sorte qu'elle agirait alors coume une véritable résistance (38). Du reste, tous nos raisonnement demeurementain ensoro applicables, et l'on trouverait que la quantité de travail ou d'action développée par cette résistance, toujour égale et directement contaire à la force d'inertie devenue puissance, serait, pour un certain intervalle de temps pendant lequel la vitesse antérieurement acquise V varait été réduite à V°, par exemple, égale à ; (MV° — MV°°) on à la moitié de la force vire qui a été perdue ou détruite.

Ainsi la diminution de la force vive d'un corps entre deux instants suppose qu'une quantité de travail ou d'action, égale à la moitié de cette diminution, a été développée par l'inertie de ce corps contre des obstacles ou des résistances, comme son augmentation suppose, de la part d'une puissance, une consommation de travail égale à la moitié de cette augmentation; principe qu'on peut énoncer généralement ainsi: La perte ou le gain de force vice éprouvés par un corps, entre deux instants quelconques, a pour messure le double de la quantité de travail déceloppée par l'inertie de ce corps ou par la force motrice égale et directement contraire.

138. Transformation du tracail en force vive et réciproquement, lo voit clairement maintenant comment, en général. l'itactie de la mailère sert à transformer le travail en force vive et la force vive en travail ; ou , pour nous exprimer comme nous l'avons fait précédemment (124), à l'occasion du nouvement vertical des corps pesants, on voit que l'inortie sert à emmagaziner le travail des mocleurs en le convertissant en force vive, et à le restituer intégralement ensuite, lorsque cette force vive vient à être détruite contre des résistances.

Les arts industriels nous offrent une infinité de circoustances où ces transformations successives s'opérent par le moyen des machines, des outils, etc. L'eau renfermée dans le reservoir d'un mouliu représente une certaine quantité de travail disponible, qui se change en force vive quand on ouvre la vanne de reteune : à son tour, la force vive acquise par cette eau, en vertu de sa chute du réservoir, se change en une certaine quantité de travail quand elle agit contre la roue du moulin, et celle-ci transmet ce travail aux meules, etc., qui confectionnent l'ouvrage. - L'air refoulé dans le réservoir d'un fusil à vent représente la valeur mécanique du travail dépensé, par un certain moteur, pour l'y emprisonner (98); en lâchant la détente, l'air chasse la balle et convertit une certaine portion de ce travail en force vive : si la balle est lancée contre un ressort où un corps élastique quelconque retenu par un obstacle, ce ressort va se bander, se comprimer en opposant une résistance, de plus en plus forte (97), égale et contraire à la force d'inertie de la balle, et qui finit par éteindre le mouvement quand la quantité de travail développée par la résistance du ressort atteint une valeur égale à la moitié de la force vive que possédait la balle. Le ressort étant maintenu, à cet instaut, par un moyen quelconque, la force vive s'y trouvera emmagasinée ou convertie en quantité de travail disponible, de la même manière que s'il avait été bandé par une force motrice quelconque (97); si donc on vient à supprimer l'obstacle qui maintieut le ressort dans sa dernière position, ou si on le laisse réagir immédiatement contre la balle, celle-ci sera

lancée, en sens contraire, avec une vitesse telle que la force vive qu'elle acquerra sera le double de la quantité d'action ou de travail restituée, par le ressort, dans son débandement (136).

139. Restitution et consommation de la force vice dans le choe des corps. Si on suppose que le ressort soit parfaitement élastique, la visesse transmise à la balle sera précisément égale à celle que le fusil à vent lui avait d'abord imprimée dans une direction contraire; car le travail développé dans le débandement sera aussi égal (97) à celui qui, d'abord, a été emmagasiné, etc. Ainsi, dans l'exemple dont il s'egit, la quentité de travail à été alternativement changée en force vire, et la force vire en quantité de travail, sans qu'il y ait cu rien de perdu ni de gagué. Mais, si le ressort n'est paparfaitement elastique, une porton de la force vire imprinée à la balle, sera employée (103) à détruire les forces moléculaires de cressort.

Ainsi, dans le choc des corps non parfaiteuent élastiques, il y a toujours une perté eq quantité de travail, meastré par la noité de la force vive détruite. Presque tous les corps étant dans ce cps, et la quantité de travail consommée insuliement par les forces moléculires étant comparable à celle que développe l'incrtie pendant que les corps se compriment, on voit (que, si la masse de ces corps et la viteuse en vertu de la quelle lour choc s'opére, est considérable, il y aura cu, dans un très-petit temps, une grande perte de quantité d'action; et voils pourquoi, comme nous l'avons déjà observé (96), il faut surtout éviter les choes dans le mouvement des machines indatrielles. Au surplus, nons veréundrons bientôt sur ce sujet, dont l'examen circonstancié ne scrait pas ici à sa place, et dérangerait l'ordre naturel des idées.

140. Réfeciens nourelles sur l'impossibilité d'augmentre le tracail anécatique. On voit encore, par tout ce qui précède, qu'il est aussi impossible de se servir de la force de ressort que de celle de la gravité (120) pour imprimer à un corps une vitesse plus grande que celle qu'il possèdait primitirement, ou pour augmenter le travail quelconque d'une puissance; et qu'au contraire, cette vitese restituée sera toujours moindre que la vitesse printitre. Mais, comme la portion de vitesse ou de force vive, détruite dans le choc, a été employée réellement à vaincre certaines résistances moléculaires,

et par conséquent à produire un certain travail, nous avons pu dire ci-dessus (138) que la force d'inertic restitue intégralement la quantité de travail qui a été dépensée pour la mettre en jeu : seulement il arrive ici qu'une portion de ce travail est, dans certains cas, strangére à l'ovarage qu'il aggit réellement de produire, ou n'est point considérée comme faisant partie de l'effet utile, ainsi qu'il a déjà été expliqué généralement (104), à l'occasion des autres forces motrices.

141. Examen particulier du mouvement périodique. Nous venons de montrer, par des exemples, comment la quantité do travail peut être transformée alternativement en force vive, et la force vive en travail par le moyen des ressorts et des machines qui les emmagasinent et les restituent successivement. Ces transformations se présentent, en général, toutes les fois que le mouvement d'un corps, sollicité par une puissance motrice, est, par sa liaison avec d'autres corps, contraint do varier à chaquo instant, de manière à devenir tantôt accéléré et tantôt retardé; genre de mouvement que nous avons déjà examiné et défini en lui-même (49), et qui se rencontre spécialement dans les pièces des machinos qui oscillent, qui vont etviennent entre deux positions extrêmes qu'elles ne peuvent dépassor, et pour lesquelles leur vitesse devient nulle forcément en changeant de direction. Le mouvement des seies, des rabots, des limes, des pistons de pompe et de la plupart des outils employés dans les arts manuels est évidemment dans ces cas.

Or, loraque la vitesso du corps augmente, ce qui arrive nécessairement au commencement de bahaque période ou alternation, c'est un signe (136) qu'une certaine portion du travail du moteur agit dans le sons du mouvement pour accroitre la force vive d'une quantité égale au double de cette portion je surpuls du travail étant absorbé par les autres résistances. Loraque, au contraire, la vitesse du corps vient à ralentir vers la fin de chaque période, c'est un sigué (137) qu'une certaine portion de la force vive précédemment acquise, a été dépensée, contre les mêmes résistances, pour augmenter le travail du moteur d'une quantité égale à la motité de cette portion, et ainsi de suite selon le nombre des alternatives du mouvement.

Comment se comporte l'inertie dans ce mouvement. On voit, d'après cela, que, quand la vitesse ou la force vive d'un corps oscille

entre certaines limites, c'est une preuve que l'inertie absorbe et restitue successivement des portions du travail de la puissance, qui sont égales pour tous les instants où la vitesse est redevenue la même : c'est-à-dire que, dans l'intervalle de deux queleonques de ces Instants, il n'y a eu rien de perdu ni de gagné, et que la puissance doit être considérée comme ayant été entièrement employée à vaincre les résistances autres que l'incrtie. Mais, si dans un intervalle de temps queleonque, la vitesse, après avoir subi également des alternatives de grandeur, no redevient pas ce qu'elle était d'abord, la moitié de la différence des forces vives qui répondent à la flii et au commencement de cet intervalle, mesure (136 et 137) la quantité de travail qui a été réellement consommée ou restituée par l'inertie du corps. Par conséquent, si le corps était parti du repos, la quantité de travail consommée, par l'inertie, à un instant quelconque, scrait mesurée seulement par la moitié de la force vive acquilse à cet instant.

142. Démonstration des mêmes choses par la Géométrie. On re-. marquera que tous les raisonnements qui précèdent peuvent être reproduits directement à l'aide de la fig. 34 ci-dessus, et des considérations du nº 136. Car, lorsque la vitesso du corps diminue après avoir augmenté pendant un certain temps, il en est de même de l'abscisse et de l'ordonnée de la droite Of, qui représentent cette vitesse : ainsi l'ordonnée ff', par exemple, après s'être éloignée de l'origine jusqu'à un certain point, en balayant des aires triangulaires Ona', Obb'....Off', proportionnelles à la quantité de travail absorbée par l'inertie, ou à la moitié de la force vive acquise par le corps , se rapproche ensuite de cette même origine, en soustrayant, de la plus grande aire ou du plus grand triangle Off', des surfaces trapézoides ff'é'e, ce'd'd .... qui diminuent, de plus en plus, l'aire de ce triangle relatif à la plus grande force vive ; de sorte que, l'ordonnée étant arrivée au point O, qui correspond à une vitesse nulle, le travail absorbé par l'inertie sera également nul. Si ensuite la vitesse augmente de nouveau, le travail consommé par l'inertic croîtra, comme dans la première période, de quantités mesurées, à chaque instant, par l'aire du triangle qui correspond à la vitesse acquise à cet instant ; et ainsi de suite alternativement.

Enfin, si on considère le mouvement entre deux instants quelconques pour lesquels la vitesse scraft représentée par bb' et ee', pdr exemple, il est bien clair, d'après nos raisonnements, que le travail absorbé ou développé par l'inertie, sera mesuré par l'aire du trapéé b b'e'e foriné sur ces vitesses, et sur leur accroissement où leur diministion he.

143. Exemples particuliers relatifs au mouvement périodique. Une volture qui chemine avec une vitesse, tantôt plus grande, tantôt plus petite, offre l'exemple de ce que nous venons de dire : d'abord les chevaux dépensent une certaine quantité de travail pour la mettre en mouvement au pas ou au trot ; puis , lorsque la vitesse de la voiture vient à ralentir par suite de l'augmentation des résistances, ou de la diminution d'action des chevaux, cette même inertie développe contre ces résistances une portion du travail qu'ello avait d'abord absorbée, et qui est égale à la moitié de la diminution qu'a éprouvée la force vive. Si on suppose que les choses continuent ainsi alternativement, et qu'à la fin la voiture soit remise au repos, la quantité de travail restituée par l'incrtie se trouvera précisément être égale à la quantité de travail même qu'elle a consommée d'abord : de sorte qu'en réalité, il n'y aura rien eu de perdu. Il est entendu d'ailleurs que les diminutions de vitesse, éprouvées par la voiture, ne proviennent pas du fait même des chevaux . comme cela arrive quelquefois dans les descentes rapides où on les fait retenir, ni de ce qu'on aurait enrayé les roues, puisqu'alors ces chevaux ou l'enrayure auraient scrvi à augmenter les véritables résistances, et à consommer la force vive d'abord acquise, sans utilité immédiate pour l'objet du transport.

Lorsqu'un moteur est employé à élever verticalement des fandesix, il prend le corps au repos ; de là une constommation de travail pour vaincre l'inettie de ce corps, et l'amener à un certain état de moivement; arrivé à la hauteur voulue, le moteur ralentit si propre vitesse pour remiettre de nouveau le corps au repos. Dans ce ralentissement, la force vive acquise par le corps est employée à détruire une portion de l'effet de la pesanteur sur oe même corps, ou plutôt elle sert à l'élever verticalement d'une certaine hauteur; cets ce qu'on aperçolt trèsbien, en effet, dans les mouvements d'ascension tant soit peu ropides; ainsi done l'inertie a réellement redui ce qu'elle avait à shorthe primitivement.

Les inêmes réflexions peuvent être appliquées encore au travail du limeur, du seleur, etc., puisqu'à la fin de chaque oscillation

do l'outil, la vitesse devient nulle comme elle était au commencement.

On remarquera que, dans tous les exemples qui précèdent, lo mouvement ex censé naître ou récinier par degrés insensités, c'est-à-dire lentement et sans secousses, de sorte que les pertes de force vive, qui proviennent de la réaction mutuelle des parties qui communiquent ou reçoivent ce mouvement (98 et suiv.) sont récliement inappréciables. Mais il n'en sernit pas ainsi du cas où, a vitesse changeant brusquement à la fine et au comuneucement de larque période, il y aurait choe entre corps non parfaitement élapriques, ninsi qu'il arrivé dans certaines dispositions vicieuses des pièces qui entrent dans la composition des machines; et l'on ne doit pas oublier qu'alors une portion, plus ou moins notable (139), de la force vive, peut être employée inutilement à détruire la force d'agrégation des moléculos, ou à changer la forme des corps qui se choquent.

144. Du rôle que joue l'inertie dans dieres procédés des arts. Afin de donner une idée plus complète encore du rôlo que joue l'inertie des corps dans les travaux industriels, et de montrer comment elle peut servir à expliquer une infinité de procédés des arts, nous allons ajouter quelques exemples à tous œux qui ont été rapportés jusqu'à cette heure.

Pour faire sortir le ciscau d'une varlope, l'ouvrier frappe le buis sur le derrière : en imprimant ainsi brusquement de la vitesse à ce bois, le ciseau et son coin résistent par leur inertie, ou no eedent qu'on partie au mouvement. - En frappant brusquement sur la douve qui porte la bonde d'un tonneau, on imprime à cette douve un mouvement très-rapide, auquel résiste cette bonde comme si elle était retenue fortement par la tête; en conséquence, elle est séparée de la douve, en vertu de sa seule inertie, avec un effort supérieur à celui qu'on pourrait obtenir par des moyens plus directs et cependant très-puissants : c'est à peu près de la même manière eucore que les clous, les boulons d'assemblage, etc., sont arrachés par l'effet des chocs et des secousses. - Ou emmanche souvent un outil, par exemple un marteau, en frappant la queue du manche dans le sens de sa longueur; ce manche chemine, et l'inertie de la matière qui tend à maintenir le marteau au repos résiste au mouvement imprimé, de la même manière que si ee marteau eût été réellement appuyé contre un obstacle fixe. Voici encore quelques exemples de la manière dont l'inertie des corps sert à transformer le travail en force vive et la force vive en travail. - La toupie, lancée à terre, tourne et chemine en vertu de la force vive qui y a été primitivement accumulée par le déroulement aecéléré de la ficelle, déroulement produit par le travail de la main qui tend cette ficelle tout en lançant la toupie. - Le diable est un autre exemple du moyen qu'on peut employer pour accumuler, de plus en plus, la force vive dans un corps mobile autour d'un axe horizontal. - Le jouet que les enfants nomment tourniquet recoit d'abord sa vitesse par le déroulement du fil enveloppé autour de son axe et tiré rapidement avec la main; en vertu de l'incrtie du volant placé sur cet axe, le mouvement continue et sert à enrouler le fil, en seus contraire, en le tirant avec un effort semblable à celui qu'a d'abord exercé la main : ce moyen peut même être employé dans les grandes machines pour transformer le travail des moteurs en force vive, puis la force vive en travail ordinaire. - On se sert avec avantage, dans les arts, du tour à pédale et à ressort pour les pièces légères et de petites dimensions. parce que l'inertie exerce alors peu d'influence et que les alternations, les changements de direction du mouvement, s'opèrent sans secousses et sans danger pour les différentes pièces : mais l'emploi de ce tour aurait des inconvénients fort graves pour les grosses pièces et surtout pour les pièces de métal; e'est ee qui fait qu'alors on substitue à ce tour, le tour à mouvement de rotation continu ou qui chemine toujours dans le même sens.

1145. Observations sur ces exemples. Nous engageons le lecters à méditer attentirement ces divers exemples, que nous ne faisons en quelque sorte qu'indiquer, et d'en agir de même à l'égard de tous ceux que la pratique des arts pourrait offir à ses méditations : ils exviriont à lu bien faire concervior comment l'inertie de la maier se comporte, tantôt comme une simple résistance, tantôt comme une véritable puissance, absolument de la même manière que la pesanteur des corps et les ressorts d'antiques (70 et 102).

Au surplus, nos derniers exemples concernent principalement l'inertie des pièces qui ont un mouvement de rotation, et tout ce que nous avons dit jusqu'à présent de la force vive, est uniquement (130 et suiv.) relatif au mouvement de transport des corps, dont les diverses parties sont atimées de la même vitesse. Mais nous verrons plus tard que les principes qui précèdent, sor la force vive et le travail mécanique, peuvent vétendre à tous les cas, et nous apprendrous même à calculer rigourensement la valeur de ce travail, née tet force vive, quel que soit le mouvement d'un corps ou d'une machine. Pour le moment, il nous suffirs de donner une série d'applications, en nombres, realives au mouvement de transport parallèle, afin de faire apprécier, à as juste valeur, l'influence de l'inectie dans les travaus industriels, et de montrer l'exactitude, l'atilité des principes de la Mécanique, dans les questions variées que présente la pratique des divers arts.

Ces applications doivent être considérées, par nos lecteurs, comme une partie essentielle de ce Cours, et comme uu exercice indispensable pour bien saisir le but et l'esprit des vérités fondamentales de la science. Il s'en présentera, par la suite, un grand nombre d'autres très-importantes; mais, avant de les exposer, il sera nécessaire d'entrer plus avant dans l'étude des lois du mouvoment et de l'action des forces; car, dans toute cette première partio, nous supposons constamment les choses ramenées à cet état final de simplicité où des forces, quoique variables à chaque instant, en direction et cu intensité, exercent néanmoins leurs actions réciproques suivant une droite qui est unique pour ce même instant, et qui se confond avec la direction propre du chemin décrit par le point d'application où on suppose, en quelque sorte, ces actions et le monvement des corps concentrés. Les principes subséquents montreront d'ailleurs comment cette supposition, jusque-là gratuite, est rigourcusement permiso.

FIN DES PRÉLIMINAIRES.

## APPLICATIONS,

## EXERCICES ET BÉVELOPPEMENTS DIVERS.

QUESTIONS CONCERNANT L'INERTIE ET LA FORCE VIVE.

146. Transil nécessaire pour raincre l'inertie d'une coliure. Considérons une voiture de roulier cheminant sur une route horizontale; supposons qu'elle pèse, en tout, 10000 kil,, et qu'elle doire être mise en mouvement, par des cheraux, avec une vitesse uneyenne (49) de 1" par seconde; la consommation de travail pour vaincre, dans les premiers instants, son inertie indépendamment des autres résis-

tances, sera (136) 
$$\frac{1}{2}$$
 MV<sup>2</sup> =  $\frac{1}{2} \frac{P}{q}$  V<sup>2</sup> =  $\frac{1}{2} \frac{10000}{9.81} \times 1^m \times 1^m = 510^{km}$ ,

puisque nous avons P = 10000<sup>k</sup>, V = 1<sup>m</sup>, g = 9<sup>m</sup>,81 environ.
Or on sait, par expérience, qu'un bon cheval de roulier, mar-

Or on sait, par experience, qu'un bon cheral de router, marchant régulièrement huit heurs par jour, en 2 relais et avec la vitesse du pas ordinaire qui est d'environ 1º par seconde, développe moyennemes (31), un travail d'au moins 70º dans chacune de ces secondes, Si doue il y en avait hoit, de cette force, attelés à la voiture, ils donneraient au moins 500º dans le même temps; de sorte que le travail que devraient dépenser les chevaux, pour mettre cette voiture en mouvement dans les premiers instants, no serait pas même égal à celui qu'ils peuvent développer, d'une manière soutenue et par seconde, quand la voiture chemine régulièrement; d'où l'on voit le peu d'influence excreée alors par l'inertie propre d'une aussi grande masse.

Si la voiture devait aller avec la vitesse du trot, qui est do 2<sup>nd</sup> environ par seconde, alors le travail absorbé par l'inertie serait 510 × 2 × 2 = 2040<sup>lon</sup>, c'est-à-dire quadruple; si elle devait aller au galop ordinaire de 4<sup>nd</sup>. par seconde, la consommation de

travail scrait 510 × 4 × 4 = 8160 km, c'est-à-dire 16 fois celle qui répond à la vitesse de 1 m.

On voit, par là, que le travail nécessaire pour vainere l'inertie dans les premiers instants, augmente très-rapidement avec la vitesse "émprimée à la voiture; ce qui tient à ce que la force vive croît ellemême comme le carré de cette vitesse.

147. Temps récessaire pour imprimer le mouvement à la collure. Il est essentiel de remarquer qu'on ne peut rien inférer, de ce qui précède, rolativement à la durée du temps qu'emploient les clievaux pour mettre effectivement la voiture en mouvement à partir du repos. Car, d'un oôté, nous avons fait abstraction de la résistance du terrain et des divers frottements, et, de l'autre, il pent bien arriver que la voiture acquière, au bout de la première seconde et sous l'effort réuni des luit chevaux, une vitesse qui soit plus petite ou plus grande, par exemple, que celle de l\* considérée dans le première des osi ci-dessus : cela dépend principalement de l'intensié absolue de cet effort (120 et suiv.) dans chaque instant infiniment petit.

Pour mettre la chose dans tout son jour, nous supposerons que Peffort des huit chevaux sois tealment de 560 kii, c'est-à-dire égal à celui qui répond à l'allure du pas ordinaire, et qu'au lieu de varier, comme cela arrive effectivement uu moment du départ, il demeure coustamment le même; on trouvera facilement, d'après la formule

$$V_{*}=\frac{F}{M}=\frac{g_{*}F}{P}$$
 des n° 132 et 134, la valeur de la vitesse qui sorait transmise, par cet effort, au hout de la première seconde de temps 
$$P_{*}=10000^{M}$$

écoulé. Car nous avons ici, F =  $560^{\rm kH}$ , M =  $\frac{P}{g}$  =  $\frac{10000^{\rm kH}}{9^{\rm m},81}$  = 1020 environ; et la vitesse cherchée V<sub>1</sub> =  $\frac{F}{\rm M}$  =  $0^{\rm m},549$  : cette vitesse

est loin d'égaler un mètre; mais aussi le chemiu décrit et le travail développé, par les chevaux, peudant la première seconde de temps, sont bien moindres que l'« et 500». En effet, nous avons que le chemin, décrit an bout de la première seconde sous l'action d'une force constante (110), est égal à la moitié de la vitesso aoquise à la fin de cette seconde; c'est-à-dire qu'il est ie ; 0-,549 = P-,275,

de sorte que les chevaux n'ont réellement développé, dans la supposition ci-dessus, qu'une quantité de travail de  $560^k \times 0^m, 275 = 154^{km}$ , sous l'effort des 560 kil., censé constant.

Pour développer rééllement, dans la première seconde, la quantié de travail qui répond à la vitese de 1-a equise par la roiture, il faudrait que les cheraux excreassent, à partir du repos, un effort constant qu'on trouvera au moyen de la relation F = MV;, cet ci V, doit être égal A1-e, et par conséquent F = MV, —1020 kii.; ce qui donne, pour chaque cheval,  $\frac{1}{2}$ , 1620 = 127°, 5. Or on sait, par expérience, que l'effort d'un cheval ordinaire, contre un obstacle qui cède peu au mouvement , peut être beaucoup plus grand et surpasser même 350 kii. V doù il résulte qu'eu réalité, nos huit chevaux mettraient beaucoup moiss d'une seconde de temps à imprimer la vitesse d'un mêtre à la voiture, s'ils n'avaient pas à vaincre, en outre de l'Inette, la résistance du terrain, des sessieux, etc.

148. Observation générale sur le travail des moteurs. Ce que nous venons de dire du ravail des cheraux, dans les premiers instants du monvement de la voiture, s'applique, comme on le verra plus tard, généralement à tous les moteurs : l'effort qu'ils exercent sur les corps est d'autant plus grand que leur vitesse est moindre, et il diminue, d'une manière plus ou moins sensible, à mesure que la rapidité du mouvement augmente, junqu'à devenir tout à fait aul quand enfin la vitesse égale la plus grande vitesse que ces moteurs peuvent s'imprimer ou acquérir par le développement libre et complet de toute leur activité. C'est sinsi, par exemple, qu'un homme, un cheval qui courraient ou se mouvraient, d'une manière quel-conque, avec toute la vitesse qu'ils peuvent prendre, ne sersient suscentibles (86 et suiv.) d'aucen effort éxérieur un peu soutenu.

140. Exemples relatifs à la force vice des fardeaux et des eaux courantes des rigières. Supposons qu'un moteur soit employé à élever, utan. Industra. 7. 1.

à une certaine hauteur vertieale, un poids de 5000 kil., soit direc-114 tement, soit par l'intermédiaire d'une machine quelconque, et que la vitesse du mouvement, à l'instant où elle est la plus grande (148), soit de 0m,3 par seconde, ce qui est déjà une vitesse considérable pour un si lourd fardeau; le travail consommé par l'inertie, avant l'instant où ce degré de vitesse est acquis, aura pour valeur

 $\frac{1}{2}\frac{p}{q}V^{q} = \frac{1}{2}\frac{5000^{k}}{0.61} \times 0.09 = 23^{km}$  environ. Si le moteur devait

élever seulement le fardeau à 1<sup>m</sup> de hauteur, il dépenserait  $5000^k \times 1^m = 5000^{km}$ , e'est-à-dire, au moins 210 fois le travail qui est nécessaire pour vaincre l'inertie dans les premiers moments; encure arriverait-il que cette inertie restituerait (143), dans le ralentissement du fardeau vers le haut de sa course, le travail qu'elle avait primitivement absorbé.

Considérous encare le mouvement des eaux d'une rivière, telle que la Moselle, par exemple : on sait qu'à Metz, en partieulier, elle fournit, même dans les graudes sécheresses, au moins 10 mètres cubes d'eau par chaque seconde, dont le poids (34) est environ 10000 kil. Or cette cau coule naturellement, soit au-dessous, soit au-dessus de la ville et dans les endroits où il n'existe pas de barrages ni d'obstacles, avec une vitesse qu'on a mesurée et qui est moyennement de 0<sup>20</sup>,80 par seconde; donc la force vive du volume de fluide qui passe par chacun de ces endroits, dans une seconde

de temps, est  $\frac{10000^k}{9^m,81} \times 0^m,8 \times 0^m,8 = 652^{kn}$  environ; ce qui

répond à une quantité de travail disponible (136 et suiv.) égale à  $\frac{1}{3}$ 652 = 326ks, c'est à dire (82), d'environ  $4\frac{1}{3}$  chevaux-vapeur, et qu'on pourrait utiliser directement contre une roue de moulin, etc. Mais si, au lieu de se servir de la vitesse possédée par l'eau dans son lit naturel, on construit des barrages ou digues, comme on fa fait à Mets, on pourra élever son niveau et l'obliger à descendre, du haut de ces barrages, pour opérer sur les machines par son poids ou de toute autre manière : si , par exemple, le barrage fait élever ce niveau de 2<sup>m</sup>,5 sculement, comme cela a effectivement lieu dans certaines parties de la ville, la quantité de travail disponible, répondant aux memes 10 d'eau et qu'ils pourraient fournir, dans chaque seconde, par leur descente de la hauteur de 🐲 ,5 , sera égale à 10000 × 2 ° ,5 = 25000 ° = 333 ; chevaux-rapeur; quantité qui est, comme on voit, presque 77 fois plus grande que elle qu'on obtiendrait en utilisant simplement la force vive naturelle des eaux de la rivière. Or cela explique suffisamment l'utilité des barrages artificiels dans la pratique des saines hydrauliques.

150. Exemples relatifs à l'art de lancer l'eau à distance. Nous venons de montrer comment le mouvement acquis d'une certaine masse d'eau, qui coule et se renouvelle constamment dans chaque seconde, représente une quantité de travail mécanique qu'on peut immédiatement calculer en chevanx de machines à vapeur; recherchons, à l'inverse, combien il faudrait de ces chevaux pour imbrimer continuellement une vitesse donnée à nn certain volume d'eau qui devrait être extrait d'un bassin on réservoir quelconque où le liquide est en repos. Ce problème trouve son application particulière dans le jeu des pompes à incendie, où il s'agit de lancer, sur des parties embrasées d'un édifice et d'une certaine distance, un volume d'eau qui suffise pour éteindre le feu, et dont la vitesse de projection doit ainsi être d'autant plus grande que le trou ou l'orifice par lequel sort l'eau, se trouve à une distance plus considérable du but qu'on veut atteindre. Supposons, par exemple, qu'il faille lancer cette eau, par l'orifice, avec une vitesse uniforme de 15<sup>th</sup> par seconde, et qu'il doive en arriver continuellement, sur le lieu de l'incendie et dans chaque seconde de temps, un volume de 6 litres pesant 6 kil.; la force vive à imprimer, dans ce même temps, sera donc égale à

 $\frac{6^{k} \times (15)^{s}}{9.81}$  = 137,6 environ, dont la moitié  $68^{km}$ ,80 mesurera la

quantité de travail nécessaire pour imprimer le mouvement à l'eau, Ce travail devant se reproduire dans chaque seconde, nécessitera, comme on voit, la force de § 0,688 = 1,08 de cheval-vapeur environ : mais il est clair qu'il faudrait en appliquer davantage an balancier de la pompe, attendu le frottements et résistances de toute espèce, qui consomneraient, en pure perte (103), une portion notable du travail-moteur.

S'il s'agissait de lancer continuellement, ou dans chaque seconde, un volume d'eau de 40 litres avec la vitesse de 30°°, on trouverait, par les mêmes calculs, que le travail stretement nécessaire à depenser serait de 1835''m par seconde; ce qui equivaut à une force de 24 et ; cheváux-vapeur environ. On peut croire que, par l'intermédiaire d'une machine à pistons, analogue aux pompes à incendie, le moteur devrait développer le travail d'au moins 30 de ces chevaux; c'est-à-dire, qu'il faudrait employer une machine à vapeur de cette force, au moins, pour mettre la pompe en mouvement et produire l'effet désiré.

On remarquera que la vitesse de l'eau, à sa sortie de l'orifice, et le volume qui s'en écoule uniformément dans chaque seconde do temps, étant donnés, les dimensions de cet orifice et la grosseur du jet à sa sortie, ne sont pas arbitraires, et doirent être calculées suivant les règles de l'hydraulique qui seront enseignées dans la seconde année de ce Cours. On trouve, par exemple, que, si l'orifice est percé dans une paroi plane et mince du réservoir, et qu'il soit à une distance couvenable des parois latérales, son dismètre devra être d'environ 28 millim. dans le premier cas, et de 52 millim. dans le second

151. Observations particulières sur les jets verticaux et inclinés. Au moyen de la formule  $V^s = 2g H$  du n° 118, qui donne  $H = \frac{V^s}{2g^s}$ 

on trouvera sans peine, qu'avec la vitesse de 15 mètres, relative au promier cas, l'cau pourrait s'élever verticalement à la hauteur de 11m.47, qui est celle des étages supérieurs des maisons ordinaires. dans ce pays; et qu'avec la vitesse de 30<sup>m</sup> qui répond au second cas, elle s'élèvesait à une hauteur de 48m,88; mais, à cause de la résistance de l'air, le jet atteindrait véritablement des hauteurs un peu moindres. Il faudrait recourir à d'autres principes, que nons exposerons par la suite, pour calculer la distance et la hauteur auxquelles le jet parviendrait dans le cas où on lancerait l'eau sous une certaine inclinaison; néanmoins, comme il conviendrait pen alors de revenir sur les applications particulières qui font le sujet de eet article, et que non-seulement ces applications sont utiles pour apprécier les effets des pompes à incendie, mais qu'elles ont trait encore à des questions d'une haute importance pour la défense des places de guerre, nous ajouterons, en faveur des lecteurs qui voudraient approfondir de telles questions, quelques remarques qui ne seront peut-être pas sans utilité.

Nous avons vu (118), qu'il est impossible qu'une nappo d'eau

rctombe, même d'une hauteur médiocre, sans se divisor en parties plus ou moins fines; or c'est un effet qu'on doit chercher à éviter quand on se propose de concentrer l'ean en masse snr un point déterminé. Car, non-seulement la divergence naturelle do mouvement des parties ainsi désunies augmentera avec le chemin parcouru dans la descente, de sorte que l'effet sera disséminé sur une grande surface ; non-senlement la résistance de l'air aura alors (116) plus d'action pour retarder le mouvement et diminuer le chemin décrit; mais encore cet air absorbera ou s'appropriera, en vertu d'une de ses propriétés physiques bien connues, une portion beaucoup plus grande de la masse de l'eau ; de sorte que, si le trajet doit être tant soit peu long, il pourra, dans certains cas, arriver que rien n'atteigne le but. Ces considérations proovent donc qu'il est indispensable de diriger l'eau sous un angle tel que le sommet de la courbe qu'elle suit dans son moovement s'élève très-peu au-dessus du point qu'on veut atteindre : la résistance de l'air avant nécessairement peu de prise sur la portion ascendante du jet, on pourra la négliger, et calculer toutes les circonstances du mouvement, comme s'il avait lieu dans le vide, d'après les méthodes connues et que nous exposerons en leur lieu.

Dans le cas ci-desoso, par exemple, où la vitesse de l'ean, à son point de dispri, et seuelinent de 30°, on troure que, la hauteur du but ao-dessus de ce point étant de 18 mêtres, la distance horisontale parcoure ou la portée atteindrait à peine 30 à 32 mêtres; et que, si le but se trouvait de très-peu élevé au-dessus du point de départ, as ditance à ce point ne dervait pas sorpasaer de besu-coup 35°, sans quoi la dispersion du fluide deviendrait considérable. Pour obtenir des portées plus grandes, doubles par exemple, il dandrait d'allueurs augmenter la vitesse de projection de façon qu'elle fût de 42 mêtres un lieu de 30; on trouverait alors que la force de la machine propre à lancer, dans chaque seconde, les 40 litres d'eau à cette distance, dervait être d'au moins 50 clevaox-vapeur; de sorte que, si on ne pouvait récellement disposer que de la moitié de cette force, il faudrait aussi se résondre à ne lancer qu'un volume d'eau de 20 litres par seconde.

152. Réflexions sur l'influence de l'inertie. Les exemples qui précèdent donnent une idée de l'influence qu'exerce l'inertie des corps dans certains travaux industriels, et des cas où il est permis de la négliger ainsi que les variations de la force vive : on voit bien, par exemple, quo, dans le mouvement lent des corps, le travail que représente cette force vive, a, preque toujours, une valeur très-faible nême pour des masses considérables; ce qui tient, ainsi que nous , l'avons déjà dit, à ce que ce travail eroit ou décroît comme le carré de la vitesse.

En général, lorsqu'an moteur est employé à faire mouvoir, pendant un certain temps, des corps ou machines quelconques pour produire du travail mécanique, ou pour vainere des résistances autres que l'incrtio propre de ces corps, on peut, sans inconvénient, ne pas tenir compte de cette incrtié, toutes les fois que le mouvement sera constamment uniforme pendant la durée du travail, ou qu'il ne varier a qu'entre des limites plus on moins resserrées; car, dans l'un et dans l'autre cas, la dépenso de travail, pour vainero l'incrtie, se réduira (141 et suiv.), une fois pour toutes, à celle qui répond à la différence des forces vives posédées par les corps au commencement et à la fin de l'action du moteur ; différence qui sera nulle tontes les fois que ce moteur prendra ou laisser a les corps au can me état de mouvement, et qui sera généralement une fraction très-faible du travail total, quand le mouvement sera long-temps continué.

N'oublions pas néanusoins que cela suppose expressément que les pièces, qui agissent les unes rul les autres pour communiquer le travail du moteur aux résistances, n'éprouvent point d'altérations intérieures ou moléculaires sensibles pendant le mouvement (103), et surtout qu'il n'y ait pas de chose plus ou moins violents, plus ou moins répétés qui, presque toujonrs, entrainent de pareilles altérations (129).

Comme jusqu'ici nous n'avons parlé de la communication du mouvement par le choc que d'une manière générale, il convient de nous y arrêter quelques instants, et de montrer comment on peut, dans plusieurs des eas de la pratique, estimer, d'une manière suffisamment exacte, la perte de force vive qui en résulte et les circonstances particulières qui l'accompagnent.

BE LA COMMUNICATION DU MOUVEMENT PAR LE CHOC DIRECT DES CORPS.

153. Considérations générales. Quand deux corps, en mouvement, réagissent l'un sur l'autre par leurs vitesses acquises ou se choquent,

and Gre

ils présentent en général plusieurs circonstauces qui permettent de partager en trois époques distinotes la darée entière du phénomène : dans la 1", les corps se compriment, se récluient ou bien se tirent mutuellement s'ils sont liés entre oux par des traits, des barres non tendues avant le choe; dans la 2", leur déformation est devenue la plus grande possible, et ils ont nécessairement acquis la même vitesse aux points de leur action réciproque; dans la 3"", enfin, les corps reviennent à leur forme primitive, et tendent, de plus en plus, à se séparer en vertu do l'énergie plus ou moins grande de leurs forces de resort.

Comme les phénouènes du choc des corps se reproduisent, d'une manière analogue, dans tous les cas possibles, nous sous bornerons à étudier, avec quelques déails, l'un des plus simples d'entre eux, et qui se présente le plus fréquemment dans les applications de la Mécanique à l'industrie : c'est celui où un corps en repos est choqué par un autro corps déjà en mouvement; il sera très-facile causite d'étendre les raisonnements à des cas plus compliqués ou présentaut des circonstances différentes.

184. Principe relatif au choc direct des corps. Il no peut être ici question encoro que da cho direct des corps, c'est-à-dire de celui où deux corps (A) et (A), fig. 85, réagissent continuellement l'un sur l'autro dant la direction propre de leurs mouvements, de telle sorte que la perpendiculaire ou normale AA', qui est commune à leur surface an point de contact T où se fait le choc, soit précisé-une la direction de la vitesse de chaque corps, et cela pour tous les instants de ce chôc. C'est co qui aurait lieu, par exemple, dans les autres de comment de direction de la vitesse de chaque corps, et cela pour tous les instants de ce chôc. C'est co qui aurait lieu, par exemple, dans les autres avant le choc, et de fagon que leurs centres A, d'demeurassent continuellement sur nue ligne droite LN. Or on peut établir, pour ce cas, un principe général qui demeure applicable, quels que soient et l'intensité et le sens du mouvement de chacum des corps aux divers instants du choc; il suffit, pour cela, dese rappeler equi a été dit au m 131.

En effet, il naitra de la réaction mutuelle des deux corps, une force de pression mesurable, à chaque instant (63), par un certain nombre de kilogrammes, et qui agirs, daus le sens de la droite AA', pour repouser le corps (A) de T vers I., et une autre force de pression égale et précisément contraire (64), qui agirs pour repousser le corps ( $\Lambda'$ ) de T vers N. Nommant donc F la valeur commune de ces forces à un instant quelconque du choc,  $\tau$  le petit degré de vitesse perdu ou gagné, au même instant, par le corps ( $\Lambda$ ),  $\tau'$  celui que perd ou gagne le corps ( $\Lambda'$ ), enfin P et M., P' et M', étant respectivement les poids et les masses des deux corps ( $\Lambda$ ) et ( $\Lambda'$ ), on aura, d'après le principé du n° 181,

## Mv = M'v';

c'est-à-dire que les quantités de mouvement, perdues ou gagnées par les deux corps, seroni égales entre elles pour chaque instant infiniment petit du choc : et la même égalité aura lieu aussi entre les quantités de mouvement totales imprimées, à chaque corps, entre deux instants quelconques de leur réaction mutuelle, éest-à-dire entre les quantités de mouvement totales, soit perdues, soit gagnées par chaque corps en particulier.

185. Du choc des corps pendant la compression. Nous sapposerons ciq ue le corp (A) ciait au repos à l'instant où l'autre (A) cest venu le rencontrer avec une vitesse finie et précédemment acquise, que nous noumerons V; ces corps se comprimeront don reciproquement en vertu de l'inertie de (A') qui tend à vopposer au mouvement de (A), ct. dès lors, la force de pression F agira pour diminer, à chaque instant, la quantité de mouvement MV du premier corps, de quantités qui seront égales à celles qu'elle fera naitre dans le sens do L vers N, une vitesse supérieure à (A'), on voit bien qu'il arrivera un instant où, la compression, la déformation des corps câtant au macrimm; ces corpt auront acquis la même vitesse et marcheront, en quelque sorte, de compagnie, du moins pendant un très-petit instant.

186. Fitesse des corps au moment de leur plus grande compression. Nommons U la vitesse commune dont il s'agit, la quantité de mouvement gagnée ou acquise par (A) sera, au même instant, M'U, et celle qui a été perdue par (A) sera MV — MU, laquelle, d'aprèe ce qui précéde, d'avra être égale à la première M'U. La quantité de mouvement totale MV, primitivement possédée par le système des corps, se trouvant dons être augmentée, d'une part, et diminuée, d'autre, de quantités égale, celle MU — M'U — (M — M') U

qui leur reste à l'instant dont il s'agit, sera aussi égale à la quantité de mouvement primitive MV; de sorte qu'on aura

$$(M + M') U = MV$$
; d'où  $U = \frac{MV}{M + M'}$ .

Ainsi, sans connaître la manière dont les corps se compriment et dont varie l'intensité de l'à chaque instant du choe, on n'en peut pas moins calculer la vitesse qui a lieu à l'instant de la plus grande compression: cette citesse set égale à la quantité de mouvement posseide par (A) avant le choe, divisie por la somme des masses des daux corps.

157. Du choc pendant le retour des corps vers leur forme primitive. La plupart des corps tendant à revenir (19 et 97), avec une énergie plus ou moins grande, vers leur forme primitive, quand ils ont été comprimés à un certain degré, on voit que les ressorts moléculaires vont, en se débandant, forcer (A) et (A') à réagir de nouveau l'un sur l'autre, mais ponr s'écarter mutuellement, ce qui tend nécessairement à augmenter le mouvement déjà acquis de (A'), et à diminuer au contraire, de plus en plus, celui de (A); et, comme l'action est toujours égale à la réaction, il est clair, d'après ce qui précède (154) que les quantités de mouvement gagnées par (A') seront sans cesse égales à celles qui sont perdues par (A). Les choses continuant ainsi tant que la force de réaction F n'est pas nulle, on voit bien qu'il pourra arriver un instant où la quantité de mouvement MV, primitivement possédée par (A), soit entièrement détruite, après quoi la force F, qui continue à reponsser ce corps, lui imprimera, en sens contraire, un mouvement de plus en plus rapide, et qui ne cessera d'augmenter que quand F sera nulle; ce qui arrivera nécessairement à l'instant où les deux corps, ayant pris une forme telle qu'ils puissent la conserver naturellement sans qu'aucune force extérieure leur soit appliquée, se sépareront, l'un de l'autre, en vertu de leurs vitesses respectivement acquises.

188. Du mouvement des corps après le choc. Il est clair, d'après ce qui précède, que e mouvement ne peut, en général, se calculer, pusique nous ne connaissous pas non plus, en général, la loi que suivent les forces de compression F pendant la réaction des corps. Cependant le calcul est possible dans deux circonstances principales qui servent coume de limités à toutes les autres, ct qui répondent,

l'unc, au cas où les corps scraient entièrement privés d'élasticité, l'autre, au cas où, au contraire, ils scraient parfaitement élastiques,

Premier cas, des corps non élastiques. Nous avons vu (17) qu'il n'existe réellement pas de corps qui soient entièrement privés d'élasticité, ou qui no tendent, jusqu'à un certain point, à retourner vers leur forme primitive, quand ils ont été comprimés. Toutefois on doit remarquer que, non-seuloment les corps mous, les liquides, etc., sont extrêmement peu élastiques quand ils ne sont pas maintenus, dans tous les sens, par des envelopnes solides : mais qu'aussi la plupart des corps, qu'on regarde comme plus ou moins élastiques, peuvent perdre entièrement (20) cette élasticité par suite de la grande compression, de la grande déformation qu'ils éprouvent pendant le choc; or, pourve qu'ils ne se divisent, ne se rompent, ou ne se séparent pas à l'instant de la plus grande compression, ils continueront à cheminer ensemble, en vertu de leur vitesse acquise, sans réagir désormais l'un sur l'autre ; de sorte que cette vitesse sera donnée, par la formule ci-dessus, toutes les fois que l'un des corps se trouvera au repos à l'instant où le choc arrive.

Deuxième cas, des corps parfaitement élatiques. Toutes les (ois que les corps senors staffisamment élatiques pour revenie racetement à leur forme primitive, après l'instant de la plus grande compression, la force de réaction F roprenant, dans le debandement des corps, les mêmes valeurs (97) pour les mêmes positions relatives de ces corps, il est clair que les vitesses imprimees ou détruites seront précisément égales à celles qui l'ont été pendant la compression, si, comme on le suppose ordinairement, les orça se séparent à l'instant uéme où ils ont repris leur forme primitive. Or de la résulte un moyen de calculer, à l'avance, la vitesse des deux corps après le chose.

Pour le cas qui nous occupe, par exemple, la vitesse perdue par lec corps ( $\Lambda$ ) à l'instant de la plus grande compression , étant (136) V-U, il perdra de nouveau (157), dans le débandement, que vitesse égale à V-U, et pur conséquent la vitesse qu'il conservera, après le choe, sera U-(V-U), ou 2U-V, si V-U est moindre que U, ce qui indique que ( $\Lambda$ ) continne à marcher dans le même sens après le choe, ou (V-U)-U=V-2U, si V-U surpasse U, oe qui indique que ( $\Lambda$ ) retourne en arrière après le choe. Quant au corps ( $\Lambda$ ), la force  $\Gamma$  lui a fabord communiqué (156) la vitiese U; elle lui imprimera doue, après l'instant

de la plus grande compression, un nouveau degré de vitesse égal du, cest-à dire que sa vitesse, après le choe, sera 2U. Mais nous savons calculer (156) la vitesse U; donc nous saurons aussi calculer celle des corps parfaitement élastiques au moment où ils se séparent après le choo.

Nommant W et W' respectivement, ces vitesses des corps (A) et (A'), on aura, selon les cas spécifiés,

$$\begin{array}{ll} W=2U-V, & W'=2U, \\ W=2V-U, & W'=2U, \end{array} \right\} \quad U=\frac{MV}{M+M'}.$$

159. Remarques relatives à l'application des formules. Il est une infinité de circonstances où les corps marchent forcément de compaquie, avec la même vitesse, après le choc, sans que, pour cela, ces corps aient été entièrement privés d'élasticité avant le choc, ou qu'ils la perdent complétement par l'effet de ce choc : c'est ce qui arrive, par exemple, quand une balle d'argile ou de cire molle, lancée contre un corps résistant et élastique, demeure collée après ce corps, ou quand une balle dure et élastique, lancée contre un bloc de bois suspendu librement an bout d'une corde ou d'une barre, demeure enfoncée dans l'intérieur de ce bloc. Or il est bon de remarquer que les consóquences qui précèdent, relatives au cas des corps totalement privés d'élasticité, demeurent alors exactement applicables, parce qu'elles ne supposent uniquement que l'égalité de la vitesse U conservée, par ces corps, à la fin du choc. Quelle quo soit en effet la cause ou la force qui oblige ces corps à demeurer réunis, comme cette force ne peut agir sur l'un d'eux, sans qu'une force égalo et directement contraire agisse au même point et en même temps sur l'autre (64), on conçoit que, pendant toute la durée du choc, les quantités de mouvement perdues ou acquises par chaque corps, seront les mêmes pour tous deux ; de sorte que finalement (A') aura encore gagné précisément co que (A) aura perdu (156).

Quant au cas où les corps se séparent après le choc, on no peut jamais affirmer que les choses se passent comme le supposent les calcula ci-dessus, même pour dos corps qui seraient parfaitement élastiques et qui reprendraient exactement leur forme primitive après ce choc; car il peut bien arriver, par exemple, que, pendant le débandement des ressorts, les corps soient retenus numentané-

#Million Plu

ment, l'un contre l'autre, par leur adhérence réciproque ou par toute autre force qui empécherait que les quantités de mouvement, imprimées alors, soient aussi grandes que celles qui l'ontété en prenuire lieu. Enfin il peut aussi arriver que les corps sient subi, dans leur intérieur, des altérations moléculaires plus ou moins sensibles, sans qu'aucene trace ne s'en manifeste quant à leur forme extérieure, etc.

Ces considérations, jointes à ce qu'il n'existe, en réalité (17 et auiv.), qu'un très-petit nombre de corps qu'on puisse regarder comme parfaitement élastiques, expliquent pourquoi généralement les valeurs de la viteses, à la fin du choc des corps solites, diffèrent toujours plus ou moins de celles que donnent les caleuls, et se rapprochent plus ou moins de celles qui sont relatives au cas où les corps sont entirément privés d'élasticité. Cependanti il est des corps élastiques, telles que les billes de verre, d'ivoire, etc., qui, dans certaines circonstances de leurs choes, présentent des phénomènes et acquièrent des vitesses qui s'accordent, à peu de chose près, avec ceq u'indiquent les caleuls.

160. Exemples particuliers. Faisons maintenant connaître quelques-unes des conséquences do nos formules. Supposons, par exemple, que la masse M' du corps choque (Λ'), fig. 35, soit très-petic par rapport à celle M du corps choquant (Λ); la valeur de U sera

sensiblement égale à  $\frac{M\,V_i}{M}$  = V, c'est-à-dire que la vitesse de M

sera très-peu altérée à l'instant de la plus grande compression; et, comme, dans le cas des corps parfisiement flastiques (188), on a W = 2U - V, W' = 2U, on voit qu'à la fin du choc, elle ne le sera pas davaintage, mais que le petit corps s'déligaren de l'autre avec une vitesse W' double. Supposons, su contraire, que la masse M du corps choquant soit très-petite par rapport à celle M' du corps choquant ouit très-petite par rapport à celle M' du corps choquant voit que le dénominateur M' + M' de U sera aussi très-grand par rapport au facteur M de son numérateur, et que par consequent la vitesse U, à l'instant de la plus grande compression, sera également une très-petite fraction de la vitesse V' que possédait le corps choquant; de sorte que, a M' est, pour ainsi dire, infiniser grand par rapport à M, la vitesse U pourra être considérée comme grand par rapport à M, la vitesse U pourra être considérée comme sensiblement nulle. Si donc les deux corps étaient doués d'une classessiblement nulle. Si donc le deux corps étaient doués d'une classes

ticité parfaite, la vitesse W', acquise par le corps choqué, serait elle-même infiniment petite, tandis que celle W=V-2U du corps choquant serait V; c'est-à-dire précisément égale et contraire à celle qu'il possédait avant le choc.

Geci explique, entre autres, pourquoi les cordonniers placent, sur l'eurs genoux, une forte pierre pour recevoir les coups-du marteau dont ils frappent les semelles de souliers, et comment il est possible de forger du fer sur une forte enclume posée sur le corps d'un homme ou sur le plancher fléxible d'an déage supérieur, sans blesser cet homme, sans endommager sensiblement ce plancher et se murailles de la maison. On voit, en effet, que la vitese communiquée à la pierre ou à l'enclume, et par suite aux corps qui les supportent, est extrémement faible comparativement à celle que possède le marceau ; de sorte que la flexibilité, l'élaticité naturelle de ces corps suffit pour amortir les effets du coup sans qu'il survienne d'accidents.

On s'expliquera aussi facilement une infinité de phénomènes, relatifs aux corps clastiques on non clastiques, qui se passent journellement sous nos yeux i il n'est personne, par exemple, qui n'ait benervé que, quand une bille de billard vient à cu choquer une autre directement, c'est-à-dire de la manière dont nous l'avons entendu précédemment (154), il arrive qu'elle s'arrête tout à coup dans la place même qu'occupait cette autre, taudis que celle-ci chemine avec toute la vitesse de la première; or, c'est e que montret très-bien nos formules. Les masses M et M' de deux corps sont ici égales, l'élasticité, est pour ainsi dire, parfaite, de sorte que la vitesse U, comune aux deux corps à l'instant de la plus grande vitesse U, comune aux deux corps à l'instant de la plus grande

compression, égale  $\frac{MV}{2M}=\frac{1}{2}$  V, celle W de M après le choc égale 2U-V=0, et enfin celle W' de la bille choquée égale 2U ou V.

161. De la force vice des corps après le choc. D'après ce que nous acid dit, mº 37 et 189, on peut prévoir que, dans le choc des corps parfaitement élastiques, la force vive perduc pendant la compression doit être précisément égale à celle qui est restituée dans le debàrdiement, tandia que, dans le choc des corps qui ne reprennent pas exactement leur état primitif après l'instant de la plus grande compression, la somme des forces vives doit être altérée

d'une quantité précisément égale au double de la quantité de travail nécessire pour produire l'aliferation de forme ou de constitution éprourée par les deux corps; quantité qu'on pourrait directement calculer (136 et 137) à l'on connaissait, pour chaque intestadu choc et pour chaque corps, la valeur moyenne de la force de réaction F et celle du petit enfoncement qu'elle produit dans co corps. Il est évident, en effet, que le travail, relatif à cet instant, serait meure (72 et 690 par le produit de F et de la somme des enfoncements qui lui correspondent dans les deux corps. Mais, commo on ne connait ni la loique suit cette force, ni celle de l'enfoncement, on n'a d'autre moyen de nesserre, soit le travail, soit la force vive développés ou perdus dans le choc des corps, qu'en les déduisant directement des vitesses que possèdent ces corps avant et après l'instant du choc, vitesses qu'on ne peut calculer rigoureusement d'aillers (1590) que dans un petit nombre de cas.

Par exemple, ayant appris, dans les cas ci-dessus (138) où un corps en choque un autre au repos, à calculor la vitesse U qui leur est commune à l'instant de la plus grande compression, nous pourrons aussi trouver la force vive qu'ils possédent à cet instant, et la perte de force vive due à la réaction de leurs resorts moléculors. En effet, la force vive totale (122 et 126) était, avant le choc, MV', et, à l'instant que l'on considère, elle est MU' + M'U' ou (M + M) U' donol a porte de force vive a pour valeur

Mais on a trouvé (156)

$$U = \frac{M \, V}{M + M'}; done(M + M') \, U^{\circ} = (M + M') \frac{M^{\circ} V^{\circ}}{(M + M')^{\circ}} = \frac{M^{\circ} V^{\circ}}{M + M'}.$$

D'une autre part, MVº est la même chose que

$$\frac{(M+M')\ MV^2}{M+M'},\quad \text{ou que } \frac{M^2V^2}{M+M'} + \frac{M'MV^2}{M+M'};$$

donc enfin la perte de force vive est égale à

$$\frac{M'MV^*}{M+M'}$$
, ou  $\frac{M'}{M+M'}$ .  $MV^*$ ,

c'est-à-dire à la force vive que possedait la masse M avant le choc,

multipliée par le quotient de la masse M' et de la somme de ces masses \*,

La moitié de cette valeur sera donc aussi (138) la mesure du travail développé, par la force de réaction F, pour opérer la compression des deux corns.

Si le choc finit à l'instant de la plus grande compression, que les corps soient ou non sans élasticité (189), la quantité ci-dessus donnera encore la perte de force vive occasionnée par le changement d'état ou de forme de ces corps.

Mais, si le choe continue après l'instant dont il s'agit, une portion de cette force vine sera restituée dans le débandement des ressorts moléculaires; et, si les corps étaient parfaitement élastiques, cette même force vire serait entièrement restituée. C'est, en effet, ce qu'on trouve par des opérations analogues à celles ci-desus, appliquées aux valeurs des vitesses qui, selon le n° 138, ont liou alors après le choe.

162. Conséquences particulières. Supposons que la masse M' du corps choqué (A'), fig. 35, et qui est au repos avant le choc, soit trés-petite par rapport à celle M du corps choquant (A), M' sera aussi trés-petit par rapport à M + M'; et par conséquent la perte

de force vive 
$$\frac{M'}{M+M'}$$
 MV\*, relative au cas où ces corps ne sont pas

elastiques, so réduira à une très-petite fraction de celle MV<sup>a</sup> qu'ils possédaient avant le choc. On peut, dans des circonstances semblables, négliger une telle perte dans le calcul des résistances d'une machine, pourvu que le choc ne soit pas fréquemment répété (98); mais il en est tout autrement quand la masse M'd ucops en repos est très-grande par rapport à celle M du corps choquant; car la

fraction 
$$\frac{M'}{M+M'}$$
 pourra approcher beaucoup de l'unité, et par

conséquent la perte de force vive, de la force vive MV<sup>2</sup> possédée par ce dernier corps avant le choc. Supposant seulement M' = M, la valeur de cette fraction scra ; ct la perte s'élèvera déjà à la

A Nous engagoons les lecteurs peu accoutumés aux calcula avec des lettres, à répéter la Nous engagoons les lettres, à répéter la Nous engagon les sonnements sur un exemple particulier, en se rappelant (1 25) que la masse d'un corps est le quotient de son poids par g ou 5m,8088 = 5m,81 environ.

moitié de MV<sup>2</sup>. On voit donc combien il est essentiel d'éviter, dans la construction des machines, qu'un corps vienne inutilement choquer un autre corps en repos, dont le poids est comparable au sien propre.

Nous disons sinutilement, parce qu'en effet, il est quelquefois utile d'opérer par le choe aux la matière à confectionner; c'est ainsi, par exemple, quo procèdent les forgerons pour donner différentes fornes aux uestaux, et que les cordonniers parviennent à étendre lessemelles de cuir et à sugmenter leur densité, leur roideur ou leur force de ressort; mais alors même un ouvrier, qui a l'expérience de son art, ne manque jausait d'employer des marteaux, des enclumes bien aciérés et trempés, ou tout autre corps plus ou moins clastique, conformément à la remarque qui en a déjà été faite n° 96; de sorte que la consommation de force vive qu'a lieu alors (189), est, du moins en très-grande partie, employée à produire le changement de forme de la matière à confectionner.

C'est encore ici le lieu de rappeler (95) qu'il ne suffit pas que les corns soient élastiques pour qu'on puisse affirmer qu'il n'y ait pas eu consommation inutile de travail ; car il faut encore que la force vive, qui est restituée par les ressorts moléculaires après le choc, soit ntilement employée. C'est bien ce qui arrive, par exemple, à l'égard du marteau des forgerons, puisque l'élasticité, en renvoyant le coup, sert à élever le marteau contre l'action de la pesanteur, et aide la main de l'ouvrier habile qui sait en profiter ; mais le contraire peut aussi arriver, si, par exemple, l'enclume est assise sur un terrain mou : la force vive qu'acquiert cette encluine est alors, en partie, consommée à produire l'enfoncement du sol ; aussi les maîtres de forgo entendus ont-ils soin de placer de gros blocs de bois ou des charpentes très-élastiques sous lenrs enclumes. Il n'est pas moins indispensable aux ouvriers de tous les autres états, de choisir, pour leurs chantiers et établis, des corps à la fois élastiques et peu flexibles; il faut en outre qu'ils soient suffisamment lourds, car alors ils prendront peu de mouvement (160), et, acquérant une force vive très-faible, ils auront très-peu d'action pour comprimer le sol; de sorte que, malgré le peu de ressort que ce dernier possède, il se comportera néanmoins alors (19) comme un corps parfaitement élastique.

163. Formules relatives au cas le plus général du choc direct, Jus-

qu'ici nous nous sommes uniquement occupés du cas où l'un des deux corps est en repos; mais il n'est pas inutile de montrer comment on peut étendre immédiatement les raisonnements à celui où les corps seraient animés de vitesses quelconques avant le choc.

A cet effet, nommant M, M' les massex, Y, V'les vitesses reupes, tives des deux corps avant le choe, et U leur vitesse commune à l'instant de la plus grande compression, on observera que, quand les corps cheminent dans le méme sens, fig. 86, la force de réaction for (1834), diminuant la quantité de mouvement MV du corps (A) de quantités égales à celles qu'elle ajoute à la quantité de mouvement MV' de (A'), la somme MV — MV' de squantités de mouvement primitives, reste encore la même à toutes les époques du choc. On a donc, à l'instant où la vitesse est U pour les deux corps,

$$MU + M'U \text{ ou} (M + M') U = MV + M'V'; \text{ d'où } U = \frac{MV + M'V'}{M + M'}$$

tandis que, danis le cas où les deux corps (A) et (A') vont à la rencente l'un de l'autre, fig. 37, animés dies quantités de mouvement MV, M'V', la force de réaction diminuant chacune d'elles de la même valour (184), fapr différence absolue MV — M'V' ou MV' — MV demeure aussi la même à tous les instants; de sorte qu'en supposant que MV surpasse M'V', on aura, à l'instant où la vitesse est U pour les deux corps.

$$MU + M'U$$
 ou  $(M + M')U = MV - M'V'$ ; d'où  $U = \frac{MV - M'V'}{M + M'}$ ,

la vitesse U étant nécessairement dirigée dans le sens de celle V, qui répond à la plus grande quantité de mouvement primitive MV.

Quant aux forces vives possédées ou perdues au moment de la plus grande compression, on les calculerait aisément at amoyen de la vitesse U, mais on peut arriver fumédiatement à la valeur de cette porte, qu'il est souve net sesentiel de consultre, en observat que, dans les deux cas dont il s'agit, la réaction des corps s'opère uniquement en vertu des vitesses relatives (46 et 85) dont ces corps sont animés avant le choe; de sorte que les valeurs de F et les changements d'état ou de forme qu'il lui correspondent sont, à chaque instant, les mémes que si, le corps (A), par exemple, d'ant au repus, le curps (A) venaît le choquer avec une vitesse Y.—Y. végale à la différence des deux vitesses pour le premier cas, et avec

BÉCAN, INDUST. T. 1.

une vitesse V + V' égale à la somme des mêmes vitesses pour celui où les corps marchent en sens contraîre.

La perte de force vive, qui dépend uniquement (139) de l'intensité de la réaction des deux corps à chaque instant du choe, sera donc (161), au moment de la plus grande compression, pour le cas où les corps marchent dans le même sons,

$$\frac{MM'(V-V')^2}{M+M'}$$

et, pour celui où les corps marchent en sens contraire,

$$\frac{MM'(V+V')^2}{M+M'}.$$

Cette dernière quantité est, comme en voit, de beaucoup supérieure à la première; cela prouve combien il est surfout essentiel, dans la construction des machines, d'éviter que des corps se choquent inutilement avec des vitesses contraires.

Enfin, si les corps étaient parfaitement élastiques, on trouverait tout aussi facilement les vitesses qu'ils conservent à la fin du choe: il suffirait, pour cela, de reprendre les ràisonnements du nº 188, relatifs au cas où l'un des curps est en repos au commencement de ce choe. Mais, comuse on aura rarement occasion d'appliquer ces résultats à la pratique, nous ne nous y arréterons pas, non plus qu'aux diverses conséquences qu'on pourrait, dés à présent, déduire des formules qui précédent.

104. Remarques relatives aux applications numbriques. On devra exappler que, lorsqu'il agail de calculer, en nombres, les valeurs des forces vives perduces ou conservées par les corps après le choc, il conviendra toujours de preudre (148 et saix )., pour chaque masse, le quotient du poids du corps par g = 9°,8088, tandis qu'on pourra s'en dispenser dans le ces où l'on n'aura que les vitesees, simples à calculer. Il est saic de voir, en effet, qu'on pourra alors remplacer les susses par les poids señese des corps, dans les fractions qui donnent ces vitesees, attendu qu'en supprimant la division de ces poids par g, cela reviendra tout simplement à moltiplier à la fois, et enuérateur et le dénominateur de la fraction dont il s'agit, rectte neme quantité, ce qui ne change pas le résultat comme on sait. Aissi, on aura, dans le cas général ci-desses (168). P.P. étant

les poids des deux corps dont les masses ont été nommées M et M',

$$U = \frac{PV + P'V'}{P + P'} \text{ ou } U = \frac{PV - P'V'}{P + P'},$$

selon le sens du mouvement des corps avant le choc.

C'est d'après de tels exemples, qu'on se croît quelquefois autorisé à prendre généralement le poids d'un corps pour sa masse (12k); mais on commettrait une erreur grave si l'on en agissait ainsi dans les calculs relatifs à la force vive des corps.

Par exemple, dans les cas ci-dessus (168) de deux corpa qui se choquent en marchant dans le même sens, nous avons trouvé que la perte de force vive, à l'instant de la plus grande compression, qui répond à la fin du choc quand les corps ne sont pas élastiques, avait pour valeur

$$\frac{MM'(V-V')^3}{M+M'},$$

tandis que, selon l'autre manière de voir, elle serait

$$\frac{PP'(V-V')^2}{P+P'}.$$

Or il est facile de l'assurer que, par la suppression de la division des del P. Pio vo obteni les masses M. M., on auxit multiplié fédlement deux fois le numérateur de la fraction par g et sculement une fois le dénominateur; de sorte que le véritable résultat se trouveraite en effet multiplié par g. Si donc on voulais tobenir ce véritable résultat en se servant des poids, il flaqu'ait diviser la dernière des fractions et-dessus par q on 9 m. 3008. « ce qui donnerait

$$\frac{PP'(V-V')^2}{g(P+P')}.$$

Ainsi on pourra, dans la vue de simplifier un peu les calculs, se servir de cette dernière formule au lieu de celle qui contient les masses ; quant à la précédente, on doit bien voir maintenant qu'elle est absolument fautire. On pourra d'ailleurs appliquer des simplifications analogues anx diverses autres formules ou résultats des calculs concernant le choe des corps.

165. Comparaison des effets des chocs et des pressions simples. On

a quelquefais essay de mesurer directement les choes par les pressions ou les poids : ainsi l'on a dit, d'une manière absolue, qu'un
certais poids, tombant de telle hauteur sur un corps, épairedait à une
pression de tant de kliogrammes, exercée sur ce corps; or, il est bien
évident que ces deux choses sont tout à fait distinctes, et ne peuvent se rapporter à la même unité de mesure, dans le sens absolu
cnit il s'agit. Mais il en eşt tout autrement quand on entend parler
des effets mêmes que peuvent produire les choes et les poids ou
pressions simples qui agissent sur les corps sans eitesse acquise; car
un poids posé, par exemple, sur une cértaine substance, s'e en/ônce
ou la comprime plus ou moins (63), et développe, dans sa descente,
une quantité de travail (80) qui est tout à fait comparable à la force
vive que perdrait un autre corps (181), pour produire la même
compression. le même effet.

Dans les deux cas, on a à considérer une suite de pressions variables à chaque instant, et qui es succédant, sans interruption quelconque, tont en produisant le changement de forme du corps. Or cette succession n'est pas une pression simple et unique; on en peut pas non plus la mesurer en kilogrammes par une somme de pressions, puisque cette somme est infinie, même pour un trèmpetit emps de Taction des forces et pour un nouvement extrêmement lent; mais, comme il y a à la fais pression ou effort et chemin décrit dans chaque instant 'très-jetit, il y aura aussi un petit travail déreloppé dans cet instant; et c'est la somme finie de ces travaux partiels qui, dans tous les cas, mesure l'effet produit.

Il est bon de remarquer d'ailleurs que les mêmes géomètres qui mesurent les effets du chot par de sonmes de pressions, nomment ces sommes des forces de percussion, et les considérent comme égales aux quantités de mouvement qui ont été imprimées ou détraites dans l'acte du choc; tandis que, d'après l'autre manière de voir, qui est aussi simplo et d'ailleurs parfaitement d'accord arce les réastlats de l'expérience, nous sommes conduis naturellement à mesurer ces mêmes effets du choc par la force vive directement employée à les produire.

## APPLICATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CHOC DIRECT.

166. Exemple du choc d'un corps qui tombe, d'une certaine hauteur, sur une substance plus ou moins molle. Supposons qu'on laisse tomber, d'une certaine hauteur, un corps cubique et trèn-résistant plus ou moins molle, teruinée par un plan de niveau AB, et dans laquelle il pénêtre par une de ses faces ab, parallèle à ce plan. Soit  $1^{-}$ ,30 la hauteur bc d'où le cube est tombé avant d'atteindre AB, et 0 $^{\circ}$ ,02 la quantité totale bc de l'enfoncement à l'instant où le choc est termine; il sera donn dessendu réellement de la hauteur  $1^{\circ}$ ,30 + 0 $^{\circ}$ ,02 = 1 $^{\circ}$ ,32, et la quantité de travail développée par la peaanteur, d'ans cette descenced, sera mesurée par le produit 300 $^{\circ}$  Y  $^{\circ}$ ,32 = 396 $^{\circ}$ "; c'est donc là aussi la mesure du travail decessair pour produire l'enfoncement de 50 $^{\circ}$ 0,2 avec des circonstances semblables , ou pour produire un effet identiquement éçal.

Cette conséquence résulte immédiatement de ce qui a été dit précédemment (158 et suiv.) sur le choc des corps durs qui rencontrent des corps mous ou privés d'élasticité; car ici le corps P atteint le plan AB avec une force vive égale à 2.300k, 1m, 30 = 780 (122), et cette force vive peut être considérée comme presque entièrement consommée (162) pour produire le changement de forme de AB. attendu que l'altération du cube est négligeable, et que la masse de la substance AB qui reçoit le choe, étant ici censée très-grande par rapport à celle de P, ou étant censée faire partie du sol, soit directement, soit par l'intermédiaire des corps qui la supportent, la vitesse, et par conséquent la force vive conservée après le choc. sera extrêmement petite (160 et suiv.), de sorte qu'on pourra la négliger par rapport à celle que possédait P avant le choc. Or cette dernière force vive se convertit, à partir de l'instant où le corps atteint le plan AB, en une quantité do travail égale (136) à la moitié de sa valeur, c'est-à-dire à 390km; de plus, la gravité y njoute, pendant que le corps s'enfonce, une quantité mesurée par le produit du poids 300k de ce corps et de la hauteur be de l'enfoncement; done, au total, la résistance qu'éprouve le oube pendant qu'il pénètre dans la substance AB et de la part de cette substance, développe bien réellement, contre le mouvement, une quantité de travail égale à  $390^{km} + 300^k \cdot 0^m, 02 = 390^{km} + 6^{km} = 896^{km}$ , quelle que soit d'ailleurs la manière dont varie l'intensité propre de cette résistance aux divers instants de l'enfoncement.

Maintenant, si l'on pose doucement, sur AB, un prisme vertical R de même base que le cube, et dont la hauteur et le poids soient tels qu'au bont d'un temps plus ou moins long , il s'enfonce de mêmes 2 centimètres he, la quantité d'action que la pesantour aura développée, sur le prisme, pendant sa descente de cette hauteur, et qu'aura consommée la résistance de AB, sera le produit de 0°0,0 par le piods R de ce prisme, c'est-diric 0°0,0 X R. Mais, comme les effets produits par le prisme et par le cube sont idontiques, les quantités detravail que ces effets supposent, de la part de la résistance de AB, doivent être regardées aussi comme égales, et partant on a

$$R \times 0^{m},02 = 396^{km};$$
 d'où  $R = \frac{396}{0.03} = 19800^{kil}.$ 

Tcl est donc le poids qui pourrait produire, dans un temps plus ou moins long, un effet égal à celui qui résulte, dans un temps généralement très-court, d'un poids 68 fois moindre, lancé avec la vitesse de 8".05 due à la hauteur de 1".30 (118).

107. Calcul Appolitățique de la durie de l'enfoncement produit pare le chor. La valour effective du tempa que le corps P uct à s'enforcement de 10°, 02 ci-dessus, ne peut s'obteuir qu'autant que l'on connaitrati, par des oxpériences spéciales, la loi que suit la resistance du sol aux divers instants, ce qui n'est pas. Mais, pour offirir un exemple de calcul, nous supposerons la resistance constante, ou plutô mous la supposerons remplacée, dans les divers instants, par a re-leur mogenne (73); de sorto qu'elle sera censée (107 et 112) retarder uniformément le mouvement du prisme ou du cube.

Or nous savons que, pendant la durée du choc, elle développe une quantité de travail égale à 396<sup>km</sup>, donc (73) elle a pour valeur

moyenne 
$$\frac{396}{0.02}=19800^{\mathrm{kil}};\;\mathrm{c'est-\grave{a}-dire}\;\mathrm{qu'elle}\;\mathrm{est}\;\mathrm{pr\acute{e}cis\acute{e}ment}$$

égale au poids du prisme qui produit le même enfoncement ou le même effet; ce à quoi on devait bien s'attendre en la supposant tout à fait constante. Cette résistance étant directement opposée à l'action du poids des 300<sup>31</sup> du cube, ce dernier sera sollieité, pendant l'en-

<sup>\*</sup> Puisque la résistance est ici égale su poids du prissue, ce derfier ne s'unfoncerait, pas, conséquence qui prouve susca que l'hypothèse d'une résistance constante a'est point admissible; cette résistance croit nécessairement à partir de l'instant où l'enfoncement commence, et c'est ce qui parsit évident en soi, vu la fécilité qu'a dors la matière de se déplacer latéréament ou sur les côtés du cabe et du prissu.

foncement, par une force motrice constannuent égale à

$$19800^k - 300^k = 19500^{kil}$$

et agissant, de bas en haut, pour retarder son mouvement primitivement acquis, ou pour détruire la vitesse de 5<sup>m</sup>,05 qu'il possède à l'instant où il atteint AB.

Avec ces données, il ne sera pas difficile de trouver le temps que la résistance mettrait à éteindre complétement la vitesse en question; car puisqu'on la suppose constante, elle imprimerait, au bout de l'unité de temps, une vitesse V, qui sera donnée par la formule

$$F = MV_r$$
 ou  $V_r = \frac{F}{M}$ , du n° 132 : or ici  $F = 19500^{LH}$ ,

$$M = \frac{300^k}{9^m,81} = 30,58$$
; donc  $V_1 = \frac{19500}{30,58} = 637^m,67$ . Mais, puis-

$$t = \frac{5,05}{637,67} = 0$$
",008, ou  $\frac{1}{125}$  de seconde à peu près.

Les mêmes résultats s'obtiendraient immédiatement d'ailleurs au

moyen de la formule F == M v du nº 130, en observant qu'ici les

raisonnements sont applicables à une vitesse et à un temps quelconque; car elle donne pour le temps t qui répond à la vitesse

de 5°,05, 
$$t = \frac{M \times 5.05}{F} = \frac{30.58 \times 5.05}{19500} = 0'',098$$
 environ,

comme ci-dessus.

188. Cette durée est d'autant moindre que le corpe choqué est plus roide. Nous venons de trouver que, dans l'hypothèse d'une résistance constante, le temps nécessaire pour produire l'enfoncement des 2°, est de 8 millièmes de seconde environ. Si la substance qui regoit le choc cital asser résistante, ausc dure pour que l'enfonce-

ment fut sculement de 0° 001, dans les mêmes circonstances, ou trouverait, en recommençant les calculs qui précèdent, que le poids R du prisme qui produirait cet enfoncement, serait de

 $\frac{396}{0.001}$  = 396000<sup>kil</sup>, et que la force de réaction qui agit pendant le

choe, aurait pour valeur moyenne ces mêmes 398000° diminués de 300° no 393700° qu'enfin la durée de l'enfoncement serait seulement de 0°,00039, ou environ vingt fois moindre que dans le premier cas; par quoi l'on voit consbien doit être excessivement courte la durée du choc des corps roides tels que le marbre, l'acier, l'ivoire, dont les dépressions sont que que fois s'i faibles qu'il est comme impossible de les apprécier par des mores directs.

A la vérité, nous avons supposé, pour parrenir à ces résultats, que la résistance des corps à l'enfoncement était coustante; nais la même conséquence peut se déduire de nos principes quelle que soit la loi de la résistance; car la force virve détruite, par acsumple, pendant la première période (156) du choc de deux corps quelconques ou pendant leur compression, étant généralement très-compatible à celloqué lis possédiant avant le choc, il en ser a de même (148) du travail développé par leur force de résotion réciproque F. L'enfoncement étant donc extrémement petit, il flat nécessairement (97) que la courbe du travail Od'Sc.... (pl. 1, fig. 20), s'eloigne considérablement de l'axe OB des abscisses, du moins à compter d'une petite distance de l'origine; de sorte que les ordonnées, qui mesarent les valeurs de la force de réaction F, devront aussi être extrément grandes. Or de là on conclut, sans difficulté, soit par la

formule  $t = \frac{Mv}{F}$  déjà citée, soit par la construction de la courbe

des vitesses (134, fig. 32), que le temps, nécessaire pour produire l'enfoncement ou la compression, doit être, de son côté, d'autant plûs petit que les valeurs de F sont elles-némes plus considérables et l'enfoncement total moindre. Mais, attendu que l'aire comprise entre cette dernière courbe et l'axe des abscisses meurs effectivement les espaces décrits ou les enfoncements, il n'est pas môme nécessaire de recourir à la courbe des pressions, fig. 26, pour voir que, si l'enfoncement total est extrêmement petit tandis que la vi-

tesse conserve une grandeur donnée, la durée du mouvement doit elle-même être extrêmement conrte.

169. Observations générales sur la communication du mouvement par le choe. C'est à cause de l'excessive petitesse de la durée du choc des corps très-résistants, que les mécaniciens se sont crus autorisés à regarder généralement comme entièrement nulle cette durée, et que, par suite, ils ont été conduits à supposer infinies les forces de réaction qui se développent pendant la compression réciproque des corps. Mais nous voyons bien clairement maintenant que, puisqu'il n'existe pas de corps infiniment durs, on ne peut dire, non plus, en termes absolus, qu'il v ait changement brusque ou instantané de leur vitesse: la communication du mouvement par le choc ne diffère, en effet, de celle qui a lieu par les forces motrices ordinaires, telles que la pesanteur, etc., que parce que généralement cette communication s'opère dans un temps réellement très-court, et que la force de réaction acquiert ainsi une très-grande valeur. Encore devons-nous remarquer qu'il arrive souvent que des corps réagissent, l'un sur l'autre, par leurs vitesses acquises, sans que la pression soit excessive, sans que la durée de la réaction soit très-courte ; et que réciprognement des forces motrices, qu'on ne peut se refuser de regarder comme des pressions ordinaires, telles que celles qui résultent, par exemple, du ressort des gaz de la poudre, etc., communiquent cependant aux corps une vitesse très grande dans un très-petit temps, attendu la grande intensité de leur action. La distinction qu'on voudrait établir entre des phénomènes qui ont autant de connexion entre eux, ne pourrait donc servir qu'à compliquer l'étude de la Mécanique, en y introduisant, sans utilité immédiate, un ordre de considérations qui n'y est point indispensable.

170. Utilité du choc dans les aris ; battage des pilots de fondation. Maintenant on doit bien concevoir commentil est possible de comparer les effets des chocs, sur les corps, à celui des pressions ordinaires qui produisent des mouvements plus ou moins lents; on conçoit très-bien aussi que, le choc produisent, dans un temps extrêmement court, un travail ou un effet comparable à célui que produisent, dans un temps généralement beaucoup plus long, les pressions ordinaires, il y est souvent avanteze, nécessié mêmo d'employer ce mode d'action dans les arts, malgré les inconvénients qui y sont attachés (162). Car, toutes les fois que la pression ou Péflort direct dont on pourra disposer pour produire un travail mécanique, sera au-dessous de la résistance à vaincre, il faudra recourir au choo qui développe des pressions considérables et toujours en rapport avec la force de réaction.

On s'expliquera encore aisément le but qu'on se propose en plaçant, sous les fondations des édifices très-lourds, tels que les piles de ponts, les palais, les remparts, etc., de forts pieux ou pilots affûtés vers le bas et enfoncés, sous le sol, à coups de mouton. Le poids dont est chargé verticalement chaque tête de pilot par les construotions établies directement au-dessus, représente celui R du prisme dont il a été question au nº 166, et le mouton remplace également le cube ; seulement ici ce n'est pas l'enfoncement de la tête du pilot qu'il s'agit de produire, mais bien celui de sa pointe inférieure, dans le sol; c'est pourquoi on cherche à éviter le premier enfoucement, qui consommerait, en pure perte, une partie notable de la force vive du mouton, et l'on a soin de consolider la tête du pilot par une forte fretto, quand la violenco du choc pourrait la déformer rapidement; et, comme il ne s'agit pas davantage d'en briser la pointe, on a l'attention de la durcir au feu ou de la coiffer d'un sabot en fer. Enfin on drosse, on arrondit, lo mieux possible, les côtés du pilot pour diminuer les résistances qui s'opposent à son enfoncement : de cette facon, la plus grande portion de la force vive du mouton est transmise à l'extrémité inférieure du pilot, et sert immédiatement à l'enfoncer dans le sol jusqu'à ce que, arrivée sur le roc, le tuf ou quelque autre terrain solide, les coups redoublés da mouton ne puissent plus la faire descendre, d'une manière sensible, auquel cas on dit que le pilot est parvenu au refus.

171. Conditions du batage de pilos et conséquences qui en réside. On exige ordinairement, pour un pilot de 0-35 de dismètre et de 3 à 4- de longueur, que l'enfoncement produit par chacune des dernières solées de 30 coups, d'un mouton de 300 à 400<sup>16</sup>, tombant d'une hauteur de 1-30, soit, su plus, de 4 à 5 millimeires ; moyennant quoi il derient permis, d'après les observations du chèbre Perronet, de charger chaque téte de plusi jusqu'à 25000<sup>16</sup>, sans qu'on ait à craludre aucun accident fâcheux pour la solidité des constructions.

Pour comparer cette dounée de l'expérience avec les résultats du calcul, nous observerons qu'ici les 30 coups de moston équivalent (168) à nue quantité de travail de 30 × 300<sup>h</sup> × 1<sup>n</sup>.3 = 11700<sup>m</sup> au moins. Ce travail produisant un enfoncement de 0<sup>m</sup>.005 au plus, le poids qui , placé sur la tête des pilots, produirait le

même enfoncement, serait d'au moins  $\frac{11700}{0,005} = 2340\,000^{\mathrm{kil}}$ : co

poids est environ 94 fois celui que Perronet assigne comme limite de la charge des pilots; mais il faut observer 1º que les bois sont susceptibles de s'altérer plus ou moins à la longue, de sorte qu'ils peuvent alors s'écraser ou s'affaisser sous une charge moindre que celle qu'ils seraient capables de supporter momentanément ; 2º que l'élasticité naturelle du bois et du sol qu'on frappe à coups de mouton, empêche que toute la force vive soit employée contre les résistances de ce sol, et tend même à diminuer la profondeur de l'enfoncement , en relevant , à chaque coup , le pilot d'une certaine quantité; 3º enfin qu'il ne convient pas non plus que l'on statue sur un abaissement de 0m,005, pour les fondations d'un édifice qui doit présenter les caractères de la plus grande solidité, tel qu'un pont, etc. C'est pourquoi l'on peut admettre, d'après la règle posée par Rondelet, qu'en général, quand, il s'agit de constructions monumentales, on ne doit prendre, pour charge des pilots, que la 94me partie du poids qu'assigne la théorie.

Les calculs qui précèdent supposent d'ailleurs que la force vive du mouton soit tout entière consommée contre les résistances du soit, qui s'opposent à l'enfoncement, tandis que, dans la resilité (170), une portion plus ou moins grande de cette force vive ext consommée pour écrarer la tiéte du piot : on peut même admettre que le ressort du bois est tout à fait négligeable dans les circonstances cetuelles où le chou s'opère aver violeuce; de sorte que ce chou fait à l'instant même (185) de la plus grande compression éprouvée par la téte du pilot. Il est aisé de juger, d'après cela, que les observations du n'102 sont applicables au cas actuel; c'est-à-circ que, pour diminuer, le plus possible, la perte inutile de force vive sur la tête du pilot, il couvient de donner au mouton un poids qui excède de beaucoup celui de ce pilot; on doit par conséquent employer des moutons d'autant plus lourds, que les pilots a chasser le contenue des moutons d'autant plus lourds, que les pilots a chasser le sont eux-mêtes avantage. Dans la pratique, le poids du mouton

est assez ordinairement compris entre deux fois et trois fois celui du pieu, de sorte que (183) la perte de force vive est aussi comprise entre le § et le § de celle qui opère le choe : en se servant de moutons encore plus pesants, la perte diminuerait, mais la manœuvre deviendrait embarrassante dans bien des cas, et occasionnerait d'autres consummations inutiles du travail moteur.

La petre de force vire, provenant de la déformation de la tête des pilots, étant donc généralement un fraction asseç faible, et d'ailleurs à peu près coustante, de celle qui est imprimée au mouton, il résulte, de ce qui précède (168), que les enfoncements ou glés du cheo de divers montons doivent être proportionsais à leurs poids ainsi qu'à leurs hauseurs de chute, on aux carrist des tilesses qu'ils acquitirent au bas de ces chute; ce que confirme parfaitement l'expérience, non-seulement dans l'opération du battage des pieux de fondation, mais encore dans me infinité d'autres circonstances mè les effets de sont directement comparables, comme lorsqu'on laisse tomber un corps dur sur une pièce de bois, de for, cto., posée horizontalement sur deux apouis.

DE LA COMMUNICATION DU MOUVEMENT PAR LE RESSORT DES GAZ, OU DU TIR DES PROJECTILES.

172. Observations générales. Nous avons déjà donné un aperçu (138) de la manière dont l'élasticité do l'air, comprimé fortement dans le réservoir d'un fusil à vent, peut servir à lancer des balles ou à couvertir une certaine quantité de travail, accumulé dans cet air, en force vive. Or, en admettant, comme on le fait ordinairement, que la tension des fluides élastiques suive exactement la loi de Mariotte (16) quelle que soit la manière dont s'opère leur compression ou leur débandement, c'est-à-dire leur détente, non-seulement on pourra calculer la vitesse totale imprimée à la balle à l'instant où elle sort du canon , au moyen de la quantité de travail développée, sur elle, par les pressions successivement décroissantes du volume d'air qu'on laisse échapper, à chaque coup, de l'intérieur du réservoir, mais encore ou sera en état (129 et suiv.) de calculer toutes les autres circonstances de son mouvement pendant le tomps où elle chemine tians l'âme du canon , et de résoudre plusieurs questions intéressantes telles que de trouver la vitesse de recul du fusil, le temps que la ballo met à parcourir l'âme, la longueur de cette âme qui donne le plus grand effet ou la plus grande vitesse de sortie, vitesse qu'on nomme aussi la vitesse initiale des projectiles dans l'art de la Balistique.

Nous n'entreprendrons pas de résoudre ici toutes ces questions. parce que le fusil à vent est d'un usage très-borné de nos jours, et que nous avons à traiter divers sujets, plus ou moins analogues. qui sont d'un intérêt plus immédiat et également très-propres à servir d'exemples de l'application des principes. Nous ferons seulement remarquer, relativement à la recherche du maximum d'effet. que la plus grande vitesse imprimée à la balle, répond à l'instant même où la pression de l'air intérieur est , par suite de sa détente , réduite à la pression de l'air atmosphérique extérieur (37), augmentée du frottement qu'éprouve la balle de la part des parois du canon : pression et frottement qu'il n'est permis de négliger qu'autant que l'ame aurait pen de longueur, ou que ces résistances demeureraient constamment, et de beaucoup, inférieures à la force motrice qui pousse la balle en avant : or, c'est ce qui a lieu précisément dans le tir ordinaire des projectiles, par le moyen de la poudre, dont nous allons maintenant nous occuper avec quelques détails. Nous reviendrons plus tard sur ce qui concerne l'air en particulier.

178. De la communication du mouvement par les gaz de la poudre, Le tir des balles et des boulets, par l'inflammation d'une certaine quantité de poudre enfermée dans le fond de l'âme d'un canou, et à laquelle on a mis le feu, présente des circonstances tout à fait analogues à celles qui sont relatives au fusil à vent; car ce tir consiste encore (99) à employer le ressort des gaz de la poudre, qui sont le résultat de sa combustion, pour imprimer progressivement la vitesse au projectile : ces gaz , en se dilatant , par l'action de la chaleur (26), remplissent ici, en effet, la fonction d'un ressort véritable : ils pressent le boulet avec des forces qui , partant de zero , croissent d'une manière extrêmement rapide, jusqu'à un certain terme qui s'approche plus ou moins de l'instant où la poudre ost entièrement enflammée, pais décroissent ensuite à mesure que les gaz se refroidissent ou que leur température baisse (21 et suiv.) par le contact des corps environnants , à mesure que les pertes ou fuites de ces gaz augmentent de plus en plus, par l'effet du vent ou jeu du boulet dans la pièce et de l'ouverture assez forte de la lumière , à

ainsi

Quajqu'on ne connaisse ni la loi de ces pressions ni celle de l'inflammation nécessatiement progressie de la poudre, on peut, expendant, déduire, de nos principes, plusieurs conséquences conformes aux résultats bien connus de l'expérience; car le cas set lei tout à faits emibblo à celui de la communication du mouvement par le choc des corps (134 et suiv.), où l'on ne connaît aucunement la loi que suit la force de résetion, et où l'on partient néammoins à diverses conséquences rigoureuses et uilles. Aussi doit-on s'attendre avoir reparaitre un ordre de considérations analogues, et qui se présente généralement toutes les fois qu'il s'agit de la communication du mouvement par la réaction mutuelle des corps.

Comme on ne saurait trop insister sur les principes de pareilles applications, je pense qu'il ne sera nullement superflu de revenir sur les démonstrations très-simples qui en ont déjà été données précédemment, n° 131 et 183.

Soit F, à un instant donné, la force motrice qui pousse en avant le boulet et qui presse, en sens contraire et avec une intensité égale (14), le fond de l'âme de la pièce; soient P et P'les poids du boulet et de la pièce y compris son affit, etc.; soient et et or respectivement les petits degrés de vitesse qui leur sout imprinae van instant quelconque et dans la durée du très-petit temps t; on aura (130) la pronortion

On aura, de même, pour la pièce et son affût,

F: P' :: 
$$\sigma'$$
:  $gt$ , on  $P'\sigma' = F \times gt$ ;  
Pv = P'v', ou  $\sigma$ :  $\sigma'$ : P': P,

comme on le conclurait immédiatement des résultats du nº 181. Par conséquent les degrés de vitesse imprimés au boulet et à la pièce, dans un très-petit temps, sont réciproquement proportionnels aux poids de ce boulet et de cette pièce.

Puisque le produit  $P \times v$  répond au petit temps t, la somme des produits partiels, relatifs aux divers instants écoulés depuis le point de départ du boulet jusqu'au moment où, quittant la pièce, il a acquis toute sa vitesse V, aura pour valeur le produit du poids P par la riesse totale V, c'est-à-dire P $\times$  V. La somme des produits P $'\times$ v, pour le même intervalle de temps, sera parcillement V $\times$ V', V' étant la vitesse finia communiquée à la pièce et à l'affât quand celle du boulet est V. Mais les petits produits P $\times$  e t $Y\times$ V', relatifs anx divers instants écoulés, sont continuellement égaux entre cux d'après ce qui précède; donc aussi P $\times$ V = P $'\times$ V'; c'est-à-dire que vierse de l'est-à-lier que vierse de l'est-à-dire que l'est-à-dire que

Les vitesses finies, imprimées à la pièce et au boulet à l'instant où celui-ci a acquis tout son mouvement, sont réciproquement entre elles comme les poids de cette pièce et de ce boulet.

174. Observations sur la vitesse du recul des pièces. Les gaz de la poudre continuant à agir sur le fond de l'âme après l'instant où le boulet a quitté la pièce, on voit que la ritesse totale de cette pièce ou du recul sera un peu plus forte que ne le suppose la proportion ci-dessus. On voit aussi pourquoi le recul est beaucoup moindre quand on tire à poudre seulement, que quand on tire à boulet. On se rappellera d'ailleurs (172) qu'il faudrait, pour rendre plus exacts les raisonnements ci-dessus, diminuer F de toute la pression exercée, dans le sens opposé au mouvement, par l'air atmosphérique. sur la surface extérieure du boulet, ainsi que du frottement qu'il éprouve de la part de l'âme de la pièce, pression et frottement qui sont toujours, comme on le verra ci-dessous, très-faibles par rapport à la pression totale de la poudro. Enfin on remarquera que, le poids P du houlet étant généralement très-petit par rapport au poids P' de la pièce et de l'affût, la vitesse V' est aussi très-petite par rapport à V : dans la plupart des cas, P' est au moins 300 fois P; ainsi la vitesse du recul surpasse rarement le 300mº de la vitesse communiquée au boulet, à sa sortie de la pièce.

175. Mesure du traceil total développs par la poudre contre la piùce et le boulet. Pour colculer directement cette quantité du travail, il faudrait (72) connaître, par expérience, la loi ou la courbe qui lie les pressions F aux chemins correspondants décrits par le buulet ans l'àme de la pièce, ce qui ries pas jusqu's précent, Mais, comme nous savons (130) que cette quantité de travail est la moitié de la force vive imprimée, nous pourrons l'obtenir au moyen des vitesses Vet V'acquises effectivement par le boulet els pièce; oq qui sup-

pose toujours qu'on néglige les résistances étrangères à l'inertie, vu leur peu d'influence. En effet, la force vive du boulet étant (126) égale à '; MV', et celle de la pièce à '; M'V', la quantité de travail totale, dépensée par la poudre, a pour mesure (136),

$$\frac{s}{a} \frac{P}{a} V^a + \frac{s}{a} \frac{P'}{a} V'^a$$
.

Considérons, par exemple, une pièce de 24, dont le bonlet pèse environ 12<sup>ku</sup>, et dont la charge ordinaire est approchante de 4<sup>ku</sup>; on sait, par expérience, que la vitesse totale V de ce boulet s'é-

loigne peu de 500° par seconde ;  $\frac{1}{3} \frac{\mathrm{P}}{g} \times \mathrm{V}^{2}$  sera donc égal, g étant

environ  $9^m,81$ , à  $132955^{km}$ . Pour trouver  $\frac{1}{5}\frac{P'}{g} \times V'_5$ , nous admettrons que le poids P' soit seulement 300 fois le poids P ou

mettrons que le poids P' soit seulement 300 fois le poids P ou câga là 3800°°; et, puisqu'on a  $P \times V = P' \times V'$ , on en tire  $V' = \frac{1}{1+*}V = \frac{1}{1+*}800^{m} = 1^{m}, 67$ , pour la vitesse du recul. Ainsi, on aura pour la valeur de la quantité de travail développée par la poudre contre l'affût, ou pour  $\frac{1}{2}\frac{F}{W} \times V^{*}$ ,  $803^{km}$  environ; c'est-à-

dire 1/3 de celle qui a été dépensée sur le boulet, comme on pouvait l'apercevoir sans calcul.

178. Conséquences relatives aux nitesses initiales des projectiles, leur accord ares l'expérience. Le travail consommé par la pièce et son affit, étant très-petit par rapport à celui qu'exige le boulet, on peut le negliger, et se contenter, dans la pratique, de mesurer simplement les effets de la poudre d'après la quantit de travail nécessaire pour imprimer la vitesse au boulet; d'autant plus que la force vire du recul est, dans la réalité, biem moinfar que ne le supposent les calculs, vu que la pièce n'est pas entièrement libre, et qu'elle éprouve, de la part du terrain, des essieux, etc., des résistances absolument comparables aux pressions excreées par la poudre. Or, les effets de cette poudre devant, dans des circonstances semblables, on voit que les charges seront sensiblement proportionnelles aux forces vires imprimées aux boutes, ou aux produits des poids de ces derniers,

Demonster Grouph

par le carré de leurs vitesses initiales; de sorte que les vitesses initiales seront aussi entre elles comme les racines carrées des charges et inverses des racines carrées des poids du boulet.

Ces résultats de notre théorie sont parfaitement d'accord avec les expériences faites en Angleterre, par Hutton \*, non-sellement pour des pièces d'un même calibre, mis encore pour des pièces de la celibre, mis encore pour des pièces de la le pratique. Ces expériences ont prouvé toutefois qu'en allongeant l'âme des pièces, la vitesse initiale du houlet, pour des charges égales, se trouvait aussi, un peu augmentée; ce qui doit être, puisqu'alors les gas de la poudre développent, par leur détento prologée, une plus grande quantité de travail, et par conséquent de force vive (138); mais il paraît que cette augmentation est, en général, trés-faible par suite des causes déjà choncées, n° 173. Nous reviendrons bientot sur les effets de la détente prologée des gas pour augmente la vitese des projectiles.

Ces mêmes considérations prouvent encore que la force vive totale ou la vitesse finale, imprimée au boulet par une même charge de poudre, reste à très-peu près la même, soit qu'on empêche tout à fait le recul par un obstacle solide, soit qu'on suspende librement la pièce; car nous venons de voir que, dans ce dernier cas, la force vive communiquée à la pièce et à l'affût est réellement une trèspetite fraction de celle qu'acquiert le boulet ; de sorte que l'action de la poudre est presque tout entière consommée contre ce boulet. comme cela arrive quand le recul est empêché. Cette nouvelle couséquence de la théoric est exactement conforme encore aux résultats des expériences de Hutton, qui, de plus, ont appris que la ma-· nière de bourger n'avait aucune influence sensible sur la vitesse initiale : c'est qu'en effet , le bourrage ne fait qu'augmenter un neu les frottements, au premier instant, sans diminuer le vent du boulet, et que la résistance occasionnée par ce frottement est excessivement faible comparativement à la pression totale des gaz sur ce boulet. On remarquera que le bourrage se fait ordinairement avec des substances très-légères, et que, s'il en était autrement, l'inertie de ces substances consommerait une grande portion de la quantité de travail développée par la poudre, au détriment de celle

<sup>\*</sup> Nouvelles expériences d'artillerie, traduction duc à M. O. Torquem, de Mets, docteur ès sciences, officier de l'université, etc.; Paris, 1836, chez Bachelier.

qui est transmise au boulet; connaissant le poids de la bourre, on pourrait même déterminer exactement la diminution de force vive éprouvée par ce dernier, etc., etc.

177. Du tracail de la poudre compará à celui des machines à capsur, son effort moyen et aboul, e.c. D après les calculus ci-dessus, la quantité de travail totale, développée par la poudre sur le houlet et sur la pièce, est d'environ 152 953<sup>33</sup> — 503<sup>33</sup> — 153 435<sup>43</sup> — 154 454 — 158 435<sup>43</sup> — 156 454 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 158 456 — 1

 $\frac{153458}{75}$  = 2046" = 34' environ, pour lancer le boulet avec la vi-

tesse de 800"; ou, si l'on veut, il faudrait une machine de 2046 chevaux de force pour lancer un pareil boulet à chaque seconde. Attenda qu'il faut un certain temps pour charger la pièce et pour la pointer, etc., on compte seulement I coup par 5 minutes, ou par 300" dans le service ordinaire des pièces avec la poudre; ainsi la machine à vapeur, pour fournir à ce service, devrait être d'environ

 $\frac{2046}{300} = 6,82$  chevaux, en supposant d'ailleurs qu'il n'y eût pas de

perte de force motrice et que tout fût transmis au boulet; ce qui ne peut avoir lieu quelle que soit la machine ou les dispositifs qu'on adopte pour communiquer le mouvement à ce boulet (103). Comme la longueur de l'âme des nièces de 24 est d'environ 3°...10

et son diamètre de 0°°, 18 ou 18 centimètres, il sera facile de calculer (73) l'effort moyen et constant que les gas de la poudre devraient excerce; contre le boulet et le fond de la piece, pour développer la quantité d'action ci-dessus 183488<sup>36</sup>, pendant que le boulet parcourt la longueur de 17âme, longueur que nous réduirons à 2°°,75 environ à cause de la place occupée par la poudre, etc. En divisant 18348<sup>36</sup> par 2°,75 on trouvera, en effet, 58308<sup>31</sup> environ pour ette pression moyenne; comme elle est répartie, avec la même intensité, sur la surface du cerele de section de l'âme, qui a 0°°,18 de diamètre, ou sur la surface 3.1.16 × (185) = 176 centimètres

de diamètre, ou sur la surface  $3.1416 \times \frac{(15)^s}{4} = 176$  centimètres carrés environ; on voit que chacun de ces centimètres carrés sera pressé avec un effort de  $\frac{55803}{776} = 317^{14}$ . La pression, exercée par

l'air atmosphérique sur chaque centimètre carré de la surface d'un corps, étant de 1º,033 environ dans les circonstances mentionnées au n° 37, l'étire interpret de sus équivant donc, à très-peu près, à 807 atmosphères; l'effort réel et moyen des gaz de la poudre est au moins de 308 atmosph... attendu qu'indépendamment de l'inertie du boulet, cet effort doit vaincre aussi la pression de l'air extérieur.

En calculant, comme on l'a fait dans le n° 187, à l'occasion du choc des corps, le temps que mettrait cet effort moyen censé constant, à imprimer la vitesse de 800° au boulet, on le trouvera égal à

 $\frac{12^k \times 500^m}{9^m,81 \times 55803^k} = 0'',011, \ \ {\rm ou} \ \frac{1}{19} \ {\rm de} \ {\rm seconde} \ {\rm environ}. \ M_{\rm mis} \ {\rm il}$ 

serait aisé de prouver, d'après la rapidité avec laquelle croit la pression dans les premiers instants de l'inflammation de la poudre, que la durée du temps que le boulet met à parcourir l'âme de la pièce doit être moindre encore.

Il faut distinguer l'effort moyen de l'effort réel exercé, par la poudre, dans chaque position du boulet ; ce dernier effort est nécessairement variable, suivant cette position. D'après ce qui a été dit nº 172, on peut juger que, dans les cas ordinaires, il est au-dessous de l'effort moyen, à l'instant où l'inflammation commence et à celui où le boulet sort de la pièce ; qu'il le surpasse de beaucoup vers le moment de l'inflammation complète de la poudre ; qu'enfin cet effort moyen diffère considérablement de l'effort absolu et total que peuvent exercer les gaz de la poudre, lorsqu'ils sont contenus dans l'espace très-étroit occupé par le volome même de cette poudre, et qu'ils ne peuvent s'étendre en aucune manière. D'après Runifort, cette pression absolue surpasserait 50000 atmosphères, d'après d'autres, elle serait beancoup plus faible. M. Brianchon, savant professeur à l'école d'artilleric de Vincennes, a trouvé, par des calculs basés sur des considérations de physique et de chimie très-ingénieuses et très-plausibles, que la pression absolue de la poudre ne s'élève pas au delà de 4,000 atmosphères ; mais on conçoit que la manière dont on essaye la poudre et dont on entend sa pression, doit exercer une très-grande influence sur les résultats. Suivant les calculs hypothétiques de Hutton, par exemple, qui a fait ses expériences avec des canons ordinaires, la plus forte pression exercée sur le boulet serait environ 2000 fois celle de l'atmosphère; mais, comme, suivant d'antres expériences directes (13), une pièce de bronze de trois pouces d'épaisseur éclate avant que la pression soit de 1000 atmosphères, tandis que des pièces, de moindre épaisseur, ne sont pas même endommagées après un grand nombre de coups tirés à poudre, on peut présumer que ce résultat de Hutton est de beaucoup trop fort \*.

178. Examen et prix comparés du travail de la poudre et de la vapeur d'eau. Si on voulait remplacer l'action de la poudre par celle de la vapeur d'eau introduite directement dans l'âme de la pièce, ainsi qu'on l'a proposé dans ces derniers temps, il faudrait, selon ce qui précède, employer, dans le cas d'une pièce de 24, cette vapeur sous une pression constante d'au moins 308 atmosphères, pour lancer le boulet avec la vitesse de 500m, la longueur d'âme parcourue par ce boulet étant de 2m,75, En donnant à l'âme environ 8,8 fois cette longueur ou 24m,2, il suffirait d'employer la vapeur à une tension de 35 atmosphères, comme le propose l'ingénieur anglais Perkins; mais il faudrait qu'elle affluât constamment avec cette force derrière le boulet, et que, par consequent, elle ne subit aucun refroidissement (172) pendant qu'il parcourt la longueur de la pièce. Si le boulet devait être lancé seulement avec une vitesse moitié moindre ou de 250m, il suffirait évidemment d'une pression movenne égale au quart de 308st ou de 77 atmosphères, en conservant la longueur d'âme ordinaire, et d'une longueur d'âme de 6m, si la pression constante de la vapeur n'était que de 35 atmosphères; car les effets étant mesurés par la force vive imprimée dans chaque cas, sont entre eux comme les carrés des vitesses initiales du boulet.

On voit donc que l'emploi direct de la vapeur ne serait pas sans inconvénients dans les circonatances dont il 3rajit, même en mettant de côté les dangers de toute espèce qu'il présente, parmi lesquels il faut surtout citer celui qui provient de la facilité qu'à la vapeur de passer, d'une tension déjà considérable, à une tension double ou triple, par suite d'une légére étévation de la température. Du reste, on peut démontrer que la force motirce de la vapeur

Du reste, on peut demontrer que la torce motrice de la vapeu

Le calcul de l'effort moyen exercé un le boulet est indépendant de toute bypolhèse; et, ai l'en comainis, pue des apréniences bien faire, et et éfort on la visses initiale correspondante pour des pièces de même calibre et de différentes longueurs d'âme, on en déduriet aitement la lei même des pressions exercées par les gar de la poude sur le boulet, arc le foutement du boulet étant extrêmement faible, il n'y a pas lieu d'en tenir compté dans les calculs.

serait d'un usage beauceup plus économique que celle de la pourde. Car, en admetant que le bilogramme de poudre de guerre coûte seulement 2 francs au gouvernement, chaque coup d'une pièce de 24, revient à  $4\times 2=8^{\circ}$ . Or les machines à vapeur les plus désavantageues n'exigent guère que  $\delta$  à 6 kilogrammes de houille par henre et par chaque cheval de force ; et nous avons vu cl-essus (177) qu'il faudrait 34 minutes, environ une demi-heure, de travail d'une telle force, pour lancer le boulet avec la vitesse de 500°; donc il en couterait moins de  $3^{\rm hu}$  de houille par coup, c'estadire moins de 9 centimes, en comptant la houille par coup, c'estadire moins de 9 centimes, en comptant la houille 30° les 1000°, tandis qu'on dépense actuellement, en employant la poudre, une somme environ 90 fois aussi forte.

179. Aperçus sur les moyens d'utiliser l'action de la vapeur pour lancer les projectiles. Il ne sera peut-être pas impossible de mettre à profit, un jour, cette grande économie de la force motrice de la vapeur, pour la défense des places de guerre ou des côtes; mais il faudra probablement renoncer à l'emploi direct de la vapeur à de hautes tensions ou pressions, et l'on devra se borner à rechercher les movens d'utiliser directement la force des machines à vapeur actuelles pour imprimer la vitesse aux projectiles. Le ressort de l'air atmosphérique paraît, sous ce rapport, offrir des avantages tout particuliers; on conçoit, en effet, très-bien comment, dans l'état de perfection actuel des arts industriels, il serait possible, en se servant de la force des machines à vapeur ordinaires, de comprimer fortement (15) un certain volume d'air atmosphérique, de manière à lui faire occuper un espace beaucoup moindre ; et comment cet air, ainsi comprimé, pourrait être employé à lancer les boulets avec des canons ordinaires, un peu modifiés, de la même manière qu'on lance les balles avec le fusil à vent. Il suffirait de comprimer cet air dans un grand cylindre de fer d'une capacité de l à 2 mètres cubes, par exemple, et absolument semblable à celui des chaudières de machines à vapeur, puis de mettre momentanément l'intérieur de ce cylindre en communication avec l'espace compris entre le boulet et le fond de l'âme de la pièce, et de fermer cette communication à un instant convenable.

Supposons, pour offrir une nouvelle application de nos principes, que la capacité du cylindre servant de reservoir d'air comprimé, soit de 1<sup>mc</sup>,6 ou de 1600 litres; ce volume sera environ 29 fois celui de l'âme du canon de 24; car, d'après les données ci-dessus (177), ce dernier volume = 3",1 × 0",0176 = 0",0546 ou 55 litres, à très-peu près. Si dono on laisse échapper, de l'intérieur du réservoir, contre le boulet, une portion du volume total égal à 55 litres, ou plutôt, si on laisse ouverte la communication entre le réservoir et l'âme, jusqu'à l'instant où le boulet quitte la pièce, l'air occupant, à ce même instant, un volume égal à 1 + 1 = 10 de son volume primitif, la tension de cet air sera, d'après le principe de Mariotte (16), aussi réduite aux 25 de sa valeur primitive ; et par conséquent, si cette tension était d'abord de 315 atmosphères, par exemple, elle se trouverait réduite à 315 . 30 = 304,5 atmosphères au moment où le boulet quitterait la pièce. Or on peut présumer que, puisque les valeurs extrêmes de la tension différent peu entre elles dans la supposition actuelle, l'effort moyen (73) de l'air, contre le boulet, différera aussi très-peu de celui qui répond à la moyenne arithmétique ou à la demi-somme : (315 + 304,5) = 309,75 atmosphères de ces valeurs extrêmes : cette moyenne surpassant l'effort moyen qui a été trouvé plus haut (177) pour le boulet de 24, chassé par la poudre, il est clair aussi que, abstraction faite des pertes, la pression qui lui correspond suffirait pour imprimer, à ce boulet, la vitesse de 500"; et que, s'il s'agissait sculement de lui communiquer une vitesse de 250m, on pourrait se borner à comprimer l'air à 78 atmosphères seulement.

Néanmoins, attendu le frottement du boulet contre l'âme de la pièce, mais aurtout à cause du jes ou du rent qui laisserait échapper, en pure perte, uue portion notable du fluide, il conviendrait d'augmenter de quelque chose la tension de l'air dans le réservoir, si mieux encore on ne préférait f faire arriver, par la machine à vapeur, de nouvel air pour remplacer celui qui se perd à chaque instant, de manière à rendre la tension à très-peu près constante; car on voit bien, par les raisounements qui précèdent, que, dans le cas contraire, la pression diminuerait, à chaque coup, d'un 30<sup>se</sup> environ de la valeur qu'elle avait à la fin du coup précèdent; de sorte qu'après un certain nombre de coups, il s'en faudrait considérablement que la vitese de 100° fût transmise au boulet. C'est précisément là l'incouvénient attaché au fusil à vent ordinaire, et qui, joint à d'autres, a fait renoncer à son emploi malgré les avantages qu'il possède sous d'autres apports.

Enfin, au lieu de procéder de l'une ou de l'autre de ces manières,

on nourrait aussi, mais non sans augmenter beaucoup les difficultés et les dangers d'explosion, se contenter de mettre en usage de trèspetits réservoirs en bronze, d'une capacité égale, par exemple, à celle de la gargousse employée dans le tir ordinaire à poudre, laquelle, comme on vient de voir, occupe, dans les pièces de 24, un espace cylindrique d'environ 6 litres, tout compris, on du 9me de celui de l'âme entière. En se servant d'un aussi petit réservoir, il faudrait comprimer l'air à une tension de beaucoup supérieure à 300 atmosphères, et telle que, dans sa détente graduelle, il développât, contre le boulet et pendant que ce boulet parcourt la longueur de l'ame, la quantité de travail nécessaire pour lui imprimer la vitesse de 500m. Nous n'avons pas d'ailleurs à examiner comment ces petits réservoirs, indépendants de la pièce comme les gargousses elles-mêmes, pourraient s'adapter solidement au fond de l'ame, ou dans le renflement de la culasse, et jouer absolument le rôle de la poudre lorsqu'on viendrait à lâcher la détente qui retient l'air ; il nous suffit ici que l'hypothèse soit assez plausible, en elle-même, pour exciter quelque intérêt, et appeler l'attention du lecteur sur les applications des théories de la Mécanique.

C'est, au surplus, l'uccasion de faire connaître la méthode, de calcul que nous avons promise n° 72, méthode due au géomètre anglais Thomas Simpson, et par laquelle on peut évaluer, d'une manière très-approchée, le travail métanique variable, ou, plus généralement, l'aire superficielle des figures planes limitées par des contours queleoquees.

MÉTHODE GÉNÉRALE DES QUADRATURES POUR CALCULER L'AIRE SUPERFICIELLE
'BES COURSES PLANES,

180. Demonstration géométrique de la méthode. Soit à d'g'ga (fig. 39) une sire plane limitée par une portion de courbe à d'g', par la droite OB, servant d'axe des abscisses (51), et par les deux ordonnées extrémes ad, gg', perpendiculaires à cet axe. Supposous qu'on sit divisé la distance ag, de ces ordonnées, en un nombre pair de parties égales, par exemple en 6 parties, aux points b, e. d, s, f, et qu'on ait élevé, en ces points, les nouvelles ordonnées bb', ec', .... f', terminées à la courbe; on aura une première valeur approchée de l'aire mixtiligne ad d'g ga, en calculant les surfaces de chacun des trapètes reculiques ad b'b b\c) \( \xi\_c \c), ... f' \g', dont

Ayan numéroté lo rang des diverses ordonnées, comme on le voit sur la figure 39, on considérera, à part (fig. 40), l'aire mixtiligne cc'd'c'e, limitée aux deux ordonnées impaires queleonques cc', ec', qui se suivent et qui comprennent entre elles l'ordonnée dd' de rang pair; la surface totale des trapèxes rec'ilignes correspondants cdd's, dec'd', aux pour mesure, puisquo de=cd,

$$\frac{1}{2}$$
 cd (cc'  $+$  dd')  $+\frac{1}{2}$  de (dd'  $+$  ee') =  $\frac{1}{2}$  cd (cc'  $+$  2dd'  $+$  ce').

Mais on obtiendrait évidemment une valeur plus approchée de l'aire cé d'é'e, si, partsgeant cetto aire en trois autres aires trapides comée, "non s'on seen", par des nouvelles ordonnées équidistantes mm', nn', c'est-à-dire telles que  $cm = mn = ne = \frac{1}{2}$  cd, on prenait, pour cette valeur, la somme de trois trapètes rectilignes insertis correspondants, c'est-à-dire

$$\frac{1}{2}$$
 cm (cc'  $+$  mm')  $+\frac{1}{2}$  mn (mm'  $+$  nn')  $+\frac{1}{2}$  ne (nn'  $+$  ee'),  
ou, attendu que  $\frac{1}{2}$  cm  $=\frac{1}{2}$  mn  $=\frac{1}{2}$  ne  $=\frac{1}{2}$  ce  $=\frac{1}{2}$  cd,

Or, pour s'éviter la peine de tracer les nouvelles ordonnées mn', m', et pour obtenir néanmoins une approximation égale ou même supérieure, on remarquera que la corde m'n' tient couper l'ordonnée internédiaire dd', qui est à égale distance de mm' et de nn', en un point et el que  $d=\frac{1}{2}(mn'-1+n')$ , et que, par conséquent, dd=2mm'-2nn' ja valeur de l'aire rectiligue co'm' n' ée devient

; cd (cc' + 2mm' + 2nn' + ee').

Nous n'avons pas, il est vrai, l'ordonnée od immédiatement, mais elle diffère extrêmement peu de l'ordonnée vérinèle dd' ce la courbe, que nous connaissons ; en remplaçant donc od par dd' dans les calculs, nous obtiendrons une mesure très-approchée, quoique un peu trop forte, do l'aire polygonale dont il s'agit. Mais, puisque etté aire est elle-même un peu plus faible que la véritable aire tor-ette aire est elle-même un peu plus faible que la véritable aire tor-

done simplement : cd (cc' + 4od + ec').

minée à la courbe, il se fera une sorte de compensation \* si nous prenons, pour mesure de cette dernière, la quantité

On aura de même, (fig. 39),

 $acc'a' = \frac{1}{3} cd (aa' + \lambda bb' + cc')$ ,  $egg'e'e = \frac{1}{3} cd (ee' + \lambda ff' + gg')$ ; donc la surface totale agg'd'a' qu'il s'agit de calculer, a, pour mesure,

$$\frac{1}{3} cd (aa' + Abb' + cc' + cc' + Add' + ee' + ee' + Aff' + gg'),$$
on 
$$\frac{1}{3} cd (aa' + gg' + A(bb' + dd' + ff') + 2(cc' + ee')),$$

c'est-à-dire le tiere du produit qu'on obtient en multipliant, par l'intercalle constant compris entre les ordonnées de la courbe, la somme des ordonnées eztrênes, augmentée de deux fois celle des autres ordonnées de rang impair, et de quatre fois celle des ordonnées de rang pair.

Les mêmes raisonnements demeurant applicables quel que soit le nombre des ordonnées équidistantes, pourvu qu'il soit impair,

" Il est évident qu'en prenant dd' pour od, en augmente l'aire polygonale de; cd. dod'; mais, en traçant les couvelles cordes m'd, n'd', il sers aisé de voir que la surface du triangle recluigne m'n'd' a pour menure  $\frac{1}{2}m \times od'$ ; car il se compose des triangles m'od', on'd', dont la comme des surfaces

$$=\frac{1}{3}od'$$
,  $md + \frac{1}{3}od'$ ,  $dn = \frac{1}{3}od'$   $(md + nd) = \frac{1}{3}od'$ ,  $mn$ ;

et commo  $m=\frac{1}{2}$  of, la traftee du triangle médié sens  $\frac{1}{2}$ , e.d. o,  $\theta=\frac{1}{2}$  of, o. 0. a loca superació l'inverte du polygone recibilipo entirérée de  $\delta$ , the in triangle médié que qu'il fautair i sugmenter de la somme des sires des segments compris entre la courbe et a locardes et  $\alpha$ , médie et se l'extre de somme che contre le courbe et  $\alpha$ , médie et se l'extre de la cordes et  $\alpha'$ , médie et se l'extre de somme et de  $\alpha'$  et  $\alpha'$  et extre de la composation exe a casac et la méthode riguereus et dont tous les cus, on a risquers de composation exe a casac et la méthode riguereus et dont tous les cus, on a risquers de composation exe a casac et  $\alpha'$  méthode et de l'extre de la composation exe a casac et de  $\alpha'$  méthode et de l'extre de la composation et  $\alpha'$  méthode et de l'extre de la composation et  $\alpha'$  méthode et de l'extre de la composation et  $\alpha'$  méthode et  $\alpha'$  méthode et l'extre de la composation et  $\alpha'$  méthode et  $\alpha'$  mét

On vois, d'appès cels, que, quand il rigid de calculer, avec une grande casetiules, l'incé d'une figure plus limitée par des contours quéconques, il convien, non-seulement de multiplier beaucoup les ordennées et de bien choisir l'axo des abecieses pour évites par personal collegités des sevolusies en rapport aux courbes, mais careves de partie par partie par courbes, mais careves de partie par les parties de la convient de la compartie de courbes à phaireura axes différents en mans, il flustate s'écrie que les trapières recetifiques ne déficient unle part, d'aute trop grande quantié, de trapières cervilignes correspondants. Il parait bien chier d'utiliers que par la fermine de Simpon, en appecte, dans les cérvousances ordinaires entre que par la fermine de Simpon, en appeche, dans les cérvousances ordinaires entre excellentes pira de la vérire qu'en calculaint les valeurs de trapières recetifiques montrés et reprise re cettifiques montrés et rapières recetifiques montrés et reprise recettifique s'entre de rapières recettifiques montrés et reprise recettifiques montrés et reprise recettifique montrés et reprise recettifique montrés et reprise recettifique montrés et de recettifiques montrés et de recettifique montrés et de l'accettifique montrés de l'accettifique montrés et l'accettifique montrés et l'accettifique montrés et l'accetti

on voit que la règle est générale; mais il est clair qu'elle ne douners des résultats très-pprochés, pour les parties de la courbe qui s'écarteraient considérablement de la forme d'une ligno droite, qu'autant qu'on divisera les intervalles, compris entre les ordonnées extrémes, en un nombre pair de parties égales, asses grand pour que les trapètes rectilignes inscrits ne différent nulle part beaucoup des trapètes rectilistes, ou qu'autant qu'on reserrera convenablement les ordonnées vers les parties dont la courbure est très-pronuncés.

Il est également essentiel de remarquer que le calcul donnera des résultats un peu trop petits pour les parties de la courbe qui présentel leur concarié à l'ava des abseisses (coyes fig. 38), et un peu trop grands pour celles où cette ourbe tourne sa concarité vers oet axe, comme cela a lieu pour la courbe de la fig. 41, par exemple.

## DU TRAVAIL PRODUIT PAR LA DÉTENTE DES GAZ.

181. Exemple de la manière de calculer ce travail. Reprenons maintenant la dernière des questions du nº 179, et appliquons-y la méthode qui précède, en négligeant d'ailleurs, comme nous l'avons fait alors, le recul de la pièce qui est (175) presque toujours insensible. Cherchons, à cet effet, la loi que suivent les pressions de l'air à mesure qu'il se développe ou se détend en poussant le boulet en avant, c'est-à-dire (50) formons la table qui donne, pour chaque chemin parcouru par ce boulet dans l'intérieur de la pièce, la pression correspondante. Soit Oi (fig. 41) la longueur totale de l'àme, Oa la portion de cette longueur occupée primitivement par l'air, supposé comprimé à 1200 atmosphères ; d'après ce qui a été admis à la fin du nº 179, Oa sera le i de Oi, et le i de l'espaco ai parcouru par le boulet; divisant donc ai en 8 parties égales aux points b, c, d, . . . h, elles seront aussi toutes égales à Oa, et représenteront chacune des volumes cylindriques de l'âme, égaux à celui qu'occupe l'air comprimé. Ainsi, quand le boulet sera successivementarrivé en b, en c, en d, en e, . . . . en s, le volume primitif Oa de cet air, scra double, triple, quadruple. . . . nonuple. Dono, selon la loi de Mariotte (16), la pression exercée par cet air, sur le boulet, qui d'abord était de 1200 atmosphères, n'en sera plus que la ;

in the sign

le 1, le 1, .... le 1; c'est-à-dire qu'elle sera respectivement

Élerant les perpendiculaires  $aa',bb',a',\ldots,i''$ , sur 0;, et portant, sur ces perpendiculaires, des longueurs properitionnelle aux pressions correspondantes, on formera la courbe a'b'a'...i', nommée Ayperbole équifaitre. La surface de cette contribe, limitée aux ordonness <math>aa', it et l'ave ai, représente, d'après le m'2, la valeur du travail variable développé par le ressort de l'air contre le boulet; mais il n'est pas nécessaire de tracer la courbe elle-même pour obtenir la valeur de ce travail ; le tableau ci-dessus suffit, en y appliquant la méthode du m' allo, car l'intervalle total a' is trouve justement divisé en un nombre pair de parties égales par les diverses ordonnées.

On a ici, en effet, pour

la somme des ordonnées extrêmes, . . . . . . . . . 1300 + 153 = 1355\*tm

2 fois celle des autres ordonnées impaires, . 2(100 + 240 + 171) = 1632

4 fois celle des ordonnées paires, . 4(600 + 500 + 200 + 150) = 5000

TOTAL . . . . . . 7955stm

Il faudrait multiplier co résultat (177) par 1¹,033, puis par la surface de 176 ceulimètres carrés du cercle de section de l'âme, c'est-à-dire par 181¹,81, pour avoir la sonme des pressions véritables. Pour obtenir le travail total résultant de ces pressions, il faurda, de plus, nutliplier cette somme par  $\frac{1}{2}$  où  $\frac{1}{2}$  (os  $\frac{1}{2}$  estalta sera donc  $\frac{1}{2}$  Ou  $\frac{1}{2}$  Ou multipliés encore par 181¹,81, e qui donne finalement 482103²,92. Ou.

La courbe des pressions tournant sa convexité vers l'ave 0B des beséesse, il est clair (180) que le résultat obtenu doit surpasser un peu le véritable; on voit aussi que la courbe diffère beauconp d'une ligne droite dans la partie qui répond aux puints b, c, d, e, e il  $\gamma$  a dono lieu de creindre que l'excès dont il è sign soit assex considérable pour qu'on ne puisse le négliger; en conséquence, il conviendra de multiplier davantage les opérations vers les poiuts b, c, d, e. Pour ne pas être obligé de recommencer tous les calculs, nous considérerons, à part, la portion de courbe comprise depuis aa' jusqu's a'', et nous subdiviserons les intervalles primitif des ordonnées en

deux parties égales aux nouveaux points m, n, p, q; chacune d'elles sera donc égale à  $\frac{1}{2}$  Oa, et les enpaces occupés successivement par le volume primitif O de l'air, seront respectivement Oa+ $\frac{1}{2}$  Oa =  $\frac{1}{2}$  Oa en q, Par conséquent, d'apprès la loi de Mariotte, les pressions correspondantes seront les  $\frac{1}{2}$ , les  $\frac{1}{2}$  et les  $\frac{2}{3}$  de la pression de 1000 "telative au point a p en joint a p en joignant à ces pressions celles déjà calculées plus haut relativement aux points p, q, q, q, on formera, pour la portion q, p, a nouvelle table qui suit :

pressions..... 1200, 800, 600, 480, 400, 343, 300, 267, 240 atmosph.
points...... a m b n c p d q e

nov....... 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Par conséquent,

TOTAL. . . . . . . . . 11600stm

qu'il faut d'abord multiplier par  $\frac{1}{2}$ om  $\frac{1}{2}$ O $_{0}$ , ce qui donne pour résulat  $\frac{1}{2}$  11600 × O $_{0}$  = 1933", 3 × O $_{0}$ , et ensuite par 181', 81. Mais, comme cette derniter multiplication se reproduirait à la fin de chaque résultat, et que nous ne voulons ici que comparer entre cur les chiffres de ces révultats, nous nefgigerons de l'offecture, dans ce qui va suirre, afin d'abréger les calculs ; seulement on devra so ressouvenir, daus les applications particulières, que, pour obtenir le travail véritable, il restera encore à multiplier chaque nombre trouvé, par la pression totale qui répond à la surface de section de l'âme et à la pression atmosphérique moyenne.

de l'âme et à la pression atmosphériquo moyonne. Eu recherchant, comme on vient de le faire pour la partie aa'e'e, le surplus ee'i' de la surface de la courbe, et bornant simplement les opérations aux points de divisions f, g, h, qui donneront alors une approximation suffisante, on la trouvera égale à

$$\frac{1}{3}$$
 0a [240 + 133 + 2.171 + 4(200 + 150)]  
=  $\frac{1}{3}$  2115.0a = 7054 × 0a.

Lo total général est donc 1933a, 3. Oa + 705a. Oa = 2638a, 3. Oa, quantité très-peu moindre que celle 2631a, 7. Oa trouvée précédemment; ce qui prouve toute l'excellence de la méthode.

182. Pression sogenne de l'air, viteses imprimés, etc. Paique di = 80 a représente la longeau d'âme 2-7 5' décrite par le boulet, il est clair que 2638", 3. Os, divisé par 8 Os, ou 329", 8, est préciséuent (177) la pression mogenne, sur chaque centimètre carré de surface, qu'excerce l'air dans a détente contre ce boulet. On voit donc, sans aller plus loin, que la vitesse imprimés à ce dernier surpasserait 500" dans les suppositions actuelles, puisque l'effort moyen de la poudre, pour imprimer cette vitesse, s'élève, au plus, à 308 atmosshéres (177).

Il est très-ficile, au surplus, de calculer quelle est la tension que devrait recevoir le volume ou la charge d'air, représentée par Os, pour imprimer au boulet la vitesse juste des 500°, tout restant le même d'ailleurs et la pression des 1200° étant seule changée; il est évident, en effet, que les résultats partiels et toatux des opérations ci-dessus demeurent proportionnels à la pression primitive. On posera donc la proportion

329,8: 1200:: 308: 
$$x = \frac{1200.308}{329,8} = 1121$$
 atmosphères,

qui est la tension deumandée. Pour obtenir un tel degré de tension à l'aide d'une mechine à compression ou d'une pompe foulante, (178), il faudrait, d'après la loi de Mariotte, coercer, dans le petit espace représenté par Oz, un volume d'air, pris à la tension atmosphérique moyenne, qui serait (égal à 112 l'fois Oz; et, conume les densités sont proportionnelles aux pressions (86), on voit que le mètre cube de l'airainsis condensé, pèserait aussi 1121 fois celui de l'airordinaire dont lepoids est, à peu pret (40), de l'+, 3, c'est-à-dire 1457<sup>M;</sup> la densité de l'air du réservoir devrait donc égaler presque 1 ½ fois celle de l'eau, et son poids, qui servit (179) de celle de l'eau, et son poids, qui servit (179) de

$$0^{mc},006 \times 1457^{k} = 8^{k},742,$$

surpasserait même le double du poids de la charge dans le tir avec la poudre (177). Or il pourrait bien se faire que, par suite d'un tel rapprochement des parties, l'air se convertit en un liquide véritable, sinsi qu'il arrive pour plusieurs autres corps gazeux et notamment pour les vapeurs (3 et 8), lorsqu'on les comprime seulement de quelques atmosphères.

Quoi qu'il en soit, il paraît difficile d'admettre qu'on pnisse, de longtemps encore, obtenir l'air à un pareil état de condensation, et il y a lieu de eroire par conséquent que la poudre, qui nous représenté également un grand volume de gas coercé dans un petit espace, et dont la teusion est neutralisée par la force d'affinité ou d'agrégation des parties, que la poudre, qui est ai facilement transportable, continuera, à minis de découvertes chimiques majeures, à remplir dans les combats le rôle qu'ello y jone depuis tant de siécles, nalgré l'élévation de son prix comparé à celui des autres moteurs, et malgré l'inconvénient, quelquefois très-grave, qu'elle présente de rendro inhabitibles les lieux clos où l'on en fât lu sage.

183. Des avantages de la détente prolongée et de sa limite utile. Nou avons supposé la pièce de la longeuro ordinaire, mais on aggarenta nécessairement quelque chose, aut la tension primitire de l'air, en augmentant cette longueur; car ici les effets du refroidissement (173) ne paraissent pas, à beaucoup près, avoir autant d'influence que lorsqu'il s'egit des gaz de la poudre. Il n'en serait pas de même c'idemment des pretes croissantes dies au jeu du buulet dans la pièce, au frottement, à la resistance de l'air atmosphérique extéruer, et il est probable que, passe un certain terme, on retirerait, en raison de ces pertes, fort peu d'avantages en augmentant les dirensions de l'âme: caleulons néammois le sureroit d'effet produit par la détente prolongée de l'air, en négligeant tout à fait les pertes dont il s'egit.

Supposons d'abord que Oi (fig. 41) soit augmentée de deux parties ij, jk, égale chacune à Oa ou à  $\frac{1}{2}$  de la longueur totale Oi de l'âme, considérée dans le premier ces (183); on trouvera, pour les pressions excreées en i,j,k respectivement,

$$\frac{1}{2}$$
 1200° = 133°,  $\frac{1}{12}$  1200° = 120,  $\frac{1}{11}$  1200° = 109°.

Donc (80 et 81) la surface de iškk aura, pour mesure,  $\frac{1}{2}$ 0a (133  $\pm$  109  $\pm$  4, 120)  $\pm$  0a  $\times$   $\frac{1}{2}$ 722  $\pm$  240 $^{\circ}$ , 7  $\times$  0a environ; c'est-à-dire qu'en donnant à l'âme une longueur totale de 3 $^{\circ}$ 1,0  $\pm$  3 $^{\circ}$ 3,10  $\pm$  3 $^{\circ}$ 8,80, la quantité de travail de l'air sera augmentée d'à peu près  $\frac{1}{2}$ 4 de sa valeur 2638 $^{\circ}$ 3,  $\times$  0a relative à la longueur de 3 $^{\circ}$ 1,0.

En prolongeaut de nouveau l'âme de  $kr=ik=2\,Oa$ , on trouverait, de la même manière, que l'augmentation de travail du fluide serait de  $200^{st} \times Oa$ ; la somme totale du travail développé par la

détente de ce fluide, pour la longueur d'âme de 4",48 qui excède, de près de moitié, la longueur primitive, serait donc

$$(2638,3 + 240,7 + 200) Oa = 3079^{4} 0a,$$

o'est-à-dire qu'elle surpasserait de  $\frac{1}{2}$  colle qui se rapporte à outs demiète longueur; de sorte que la force vive imprimée au boulet serait aussi plus forte de  $\frac{1}{2}$ . Quant à la pression moyenne, dans le cas actuel, on la trouyera en divismi le travail total  $8079^{+} \times 0$  ner ar=12 0a, longueur d'àme décrite, par le boulet, ce qui

donne  $\frac{3079^{at} \times 0a}{12 \times 0a} = 256^{at}$ , 6 environ : cette pression est, comme

on voit, moindre que celle qui répond au fir ordinaire avec la poudre (177), quoique la force vive imprimée soit réellement augmentée dans le rapport de la quantité de travail 3079<sup>11</sup> X Os à celle 308<sup>11</sup> X 8 0a = 2384<sup>11</sup> X Os, qui est relative à ce dernier cas, la longeuer d'âme étent dator 8 Os.

S'il s'agissait seulement d'imprimer au boulet la vitesse de 500<sup>m</sup>, comme dans ce dernier cas il suffirait (182) de comprimer l'air du

réservoir à là tension de 
$$\frac{1200 \times 2464 \times Oa}{3079 \times Oa} = 960$$
 atmosphères

environ. Pour une vitesse moitié ou de 250m, il suffirait (178 et 182) de donner le quart de 1200st ou 300 atmosphères de pression à l'air du réservoir, dans le cus de la pièce courte, et + 960 == 240 atmosphères dans le cas de la pièce longue. En allongeant de plus en plus l'âme, il est clair que le travail, produit par la détente, irait aussi en croissant; de sorte que, pour produire les mêmes effets, la pression absolue dans le réservoir pourrait être progressivement diminuée; mais on remarquera que, passé un certain terme, cet accroissement et cette diminution deviendraient extrèmement peu sensibles, considérés même abstraction faite de toutes les causes de pertes rappelées ci-dessus. Car nous avons trouvé, par nos diverses opérations, que le travail était proportionnel à 1983\*\*,3, pour le point e (fig. 41), à 1933\*\*,3 + 705\*\* = 2638\*\*,8 pour le point i, à  $2638^{st}$ ,  $3 + 240^{st}$ ,  $7 + 200^{st} = 3079^{st}$  pour le point r; de sorte que, dans la première partie ae de la détente, il est près du triple de celui qui répond à la seconde partie ei = ae, et près du quintuple de celui qui est développé dans la troisième ir = ae. A une distance du point a égale à 100 fois ae, ou à 400

fois 0a, la pression serait réduite à environ  $\frac{1200^{\rm st}}{400}=3^{\rm st}$ , et le tra-

vail, aur une fongueur égale à os ou 40a, scrait, au plus, 40a × 3a<sup>4</sup> = 12a<sup>4</sup> × 0a, ou - 12a<sup>4</sup> de celui qui est produit dans le premier intervalle os, etc. Or no conçoit que les résistances et pertes de toute espèce suffirient alors pour absorber ces faibles augmentations du travail.

En alculant d'ailleuss lo travail total développé, par la détente de l'air, dans scéle longueur d'âme de 100 fois se, on le trouvera égal à environ 7200° × Os, quantité qu'il fant diminuer, tont au moins, de celle 1° × 400 cs = 400° × Os, qui est absorbée par la pression de l'air atmosphérique extérieur; ee qui la réduit à 6800° × Os, qui surpasse très-peu le double de la quantité de travail 3079° v Os — 1° × 12 Os = 3065° × Os erelaive au point ; mais, attendu les autres genres de portes, cette première quantité de travail serait bien moindre encore.

184. Examen particulier des différentes causes qui diminuent les effets de la détente des gaz. Nous avons déjà plusieurs fois remarqué que le frottement du boulet, dans l'âme de la pièce, est une quantité très-faible et qu'on peut toujours négliger, tandis qu'il en est tout autrement do la perte de gaz, occasionnée par le vent du boulet, laquelle tend continuellement à diminuer la densité et la pression intérieures, de manière à les faire différer de plus en plus de celles qui, selon la loi de Mariotte, auraient lieu, sans cette perto, pour chaque position du boulet. Connaissant le jeu de ce dernier dans l'âme, il ne serait pas impossible, à la rigueur, de calculer la perte de gaz dont il s'agit, d'après les lois de l'hydraulique qui serout enseignées dans la seconde annéo de ce Cours ; car cette perte est proportionnelle à la vitesse avec laquelle le fluide tend à s'échapper en vertu de la pressiou intérieure, et à la surface du vide qui règne au pourtour du boulet, surface qui , à largeur égale, croît à peu près comme le calibre des pièces ou la circonférence du boulet.

Mais il est une autre cause de déchet de la force motrice, et qui exerce une influence peut-être plus grande encore sur la vitesse du boulet: c'est cello qui provient de l'inertie même du fluide. En effet, la force de ressort de ce fluide n'est pas uniquement employée contre le boulet; une portion sert à imprimer le mouvement à ses propres molécules, et il en résulte une perte de travail inesurée (136) par la moitié de la somme des forces vives qui leur correspondent. Or la vitesse de ces molécules et leur poids total (183) étant généralement très-comparables à la vitesse et au poids du boulet, on conçoit que la perte dont il agit est généralement aussi trèsappréciable, et uériterait d'être prise en considération, s'il aggisait de calculer rigoureusement les circonstances du mouvement

Il résulte de la d'ailleurs, que la pression éprouvée effectivement par le boulet, de la part des gaz, diffère plus ou moins de celle qu'il éprouverait, dans les mêmes positions ou pour les mêmes détentes, s'il était sans mouvement, ainsi que le suppose expressément la loi de Mariotte (16), que nous avons prise pour base de tous nos calculs; et cette remarque s'applique aussi à la tension qu'exerce le fluide sur les différents autres points des parois de la pièce ou sur luimême, laquelle, d'après le principe de Pascal (14), se trouverait répartie également et en tout sens, s'il y avait repos. Cette tension varie d'un point à un autre de la longueur de l'âme, conformément à la remarque du nº 68 : elle est plus faible lá où le fluide éprouve plus de facilité à se mouvoir, c'est-à-dire près du boulet ; elle est plus forte, au contraire, là où il éprouve le plus de résistance, c'està-dire vers le fond de l'âme, puisqu'elle doit y vaincre à la fois la résistance provenant de l'inertie du boulet et de tout l'air interposé. Enfin il n'est pas moins évident que la vitesse du fluide varie, de son côté, selon la distance du boulet au fond de l'âme, et qu'elle est plus forte près du boulet qu'à la culasse où elle peut même devenir tout à fait nulle quand le recul (174) est empêché.

On voit, d'après cela, qu'il existe une relation nécessaire entre la viesse et la tension ou la dessité (36) des nolécules en chaque point; de telle sorte que, cette densité étant précisément la plus faible la où la vitesse est la plus forte et réciproquement, il en résulte nécessairement aussi que la force vive des différentes tranches élèmentaires de fluide, comprises entre des sections perpendiculaires à l'anc de la pièce, cet une quantité toujours trés-faible comparativement à celle qu'auraient ces mêmes tranches, si, conformément au principe de Pascal, la densité du fluide était la même partont, et si s vitesse était aussi, dans les différentes tranches, égale à celle du boulet; c'est-à-dire que la force vive totale possidée par le fluide est, en réalité, une fraction toujours trés-potite du pro-

duit de sa masse totale par le carré de la vitesse du boulet. Enfin il paraltra non moins évident que, puisque la pression contre le fond d'âme est plus furte que celle qui a lieu contre le boulet, la quantité de mouvement imprimée à la pièce (173) et qui produit le recuil quand cette pièce est libre, doit être aussi plus grande que celle que reçoit le houlet; de sorte que la vitesse du recuil est, par un double motif (174), un peu plus forte que ne l'assigne le principe du ne 178.

185. Réflexions nouvelles sur la déperdition inécitable du travail dans la réaction des corps, et sur les courtes mais rapides détentes des gaz. Ce ne serait pas ici le lieu d'entrer dans de plus grands développements sur les lois du mouvement et de l'action des fluides élastiques, lois qui se reproduisent, d'une manière analogue, dans le choc ou la réaction plus ou muins brusque (153 et suiv.) des corps élastiques; nous avons vonlu seulement donner une idée de la nature des causes qui empêchent que la détente ait son entier effet, et prouver surtont que l'inertie des molécules des gaz, lorsque cette détente est rapide, peut exercer une certaine influence sur le mouvement transmis au boulet, et occasionner des pertes d'effet tout aussi appréciables que celles qui proviennent des fuites et des diverses résistances. Il est donc bien vrai de dire (140, 103 et suiv.) que la quantité de travail qui a été primitivement dépensée , pour changer la forme, la position ou en général l'état d'un corps, ne peut jamais être restituée d'une manière cumplète, ou sans qu'il y en ait une certaine portion de consommée, en pure perte, pour l'effet utile ; car il s'agit ici de gaz qui sont des corps éminemment clastiques.

A la vérité, on diminue considérablement les pertes de travail, coessionnées par l'inertie des molécules des gas, en utilisant leur force de ressort contre des masses ou des résistances pius grandes que celles d'un buslet de canon ordinaire, et qui ne cèdent que lentement ou avec peu de vitese à leur action; mais alurs les fuites augmentent rapidement avec le tenps; et si, dans la vue d'évilter ces fuites, on cherche à supprimer le jeu du boulet, qui est véritablement indispensable, on augmente considérablement le frottement de ce boulet contre l'ance de la pièce. Enfin, en admettant nême que ces différentes causes de perte n'existassent pas, il arriverait encere qu'on ne pourrait utiliser complétement le travail

recélé dans le volume primitif des gaz, puisque le cylindre où se fait la détente, ne saurait recevoir, dans l'exécution, qu'une longueur fort restreinte par rapport à celle que lui assigne la théorie pour lo maximum d'effet.

Ces deruières réflexions sont principalement applicables à la détente de la vapeur, dont il sera fait mention un peu plus loin; mais il ne faudrait pas en conclure généralement que la détente des fluides élastiques présente peu d'avantages, et que tout son effet est absurbé, élas les premiers instants ou élle s'opères our l'expérience pruuve, même pour les gas de la poudre dont l'action diminue beaucoup (173) par le refroidissement, que, si cet effet a une limite n'écssaire dans chaque cas, cette limite n'écs pourtant point aussi rapprochée qu'on pourrait d'abord le présumer d'après oq qui précéde. On peut admettre, par exemple, que la détente, dans le cas examiné ci-dessus, et quand le vent est réduit à ce qui est strictement nécosaire, ne cesse pas d'être avantageuse tant que le volume occupé par les gaz u'evede pas le 40° ou le 50° du volume primitif. Nous verrons bientôt d'ailleurs que la limite relative aux machines à vapeur ordinaires est beauoup plus restreinte.

On est obligé, dans l'artillerie, de se servir de pièces très-courtes, telles que les obusiers et mortiers qui servent à lancer des boulets creux; il semblerait donc, au premier aperça, que les effets de la détente devraient y être à peu près nuls, de sorte qu'à charge égale de poudre, la force vive imprimée au projectile y serait beaucoup moindre que pour les pièces longues, ce qui n'est pas. Mais on doit observer que, dans les premières pièces, la charge est toujours très-faible par rapport au poids de l'obus ou de la bombe, et que le rapport du volume occupé par la poudre au volume total de l'ame, ne diffère pas beaucoup de celui qui est relatif aux pieces longues : or il en résulte que les quantités de travail totales développées par la détente des gaz doivent, à circonstances semblables, être encore à peu près les mêmes dans les deux cas, et que la seule différence doit consister en ce que la force mutrice, la pressiun sur le projectile, est plus grande dans le dernier et opère son effet total dans un temps beaucoup plus court. C'est ce que démontreut, en effet, les principes qui suivent.

186. Principes relatifs au travail produit par la détente des gas. L'un des plus importants d'entre eux consiste, lorsqu'on l'envisage sous son point de vue le plus général, en ce que, quelle que soit la manière dont on fasse agir un volume donné de gaz comprimé à un certain degré, sur un résistance qui céede à son action, le travail développé sera, toutes chuese égales d'ailleurs, constamment le même pour la même détente ou la nième augmentation du volume primitif. Comme ce principe a de nombreuses applications dans les arts, nous ne croyons pas inutile de nous arréter un instant à sa démonstration, en prenant pour excample le cas des motriers.

On sait que, dans ces armes, la poudre est enferméo dans une cavité cylindrique particulière ABCD (fig. 42), nommée chambre, et dont le diamètre est beaucoup plus petit que celui de l'âme ou du projectile; or, si nous faisons abstraction des propriétés physiques particulières de cette poudre, pour ne nous occuper que des effets de la simple détente des gaz qu'elle produit par son inflammation, si nous supposons, en d'autres termes, qu'elle soit remplacée par un volume égal de gaz comprimé à 1200 atmosphères, par exemple, comme dans le cas examiné plus haut, il nous sera facile de calculer la quantité de travail que , abstraction faite des pertes, ce gaz produira par sa détente dans l'intérieur de l'âme, en concevant toujours, pour la simplicité, le projectile remplacé par une sorte de piston ou cylindre de même diamètre que celui de l'âme, et qui serait terminé par une face plane MN du côté du fluide, hypothèse qui n'altère en rieu les résultats, attendu qu'on prouve aisément, par les principes qui seront établis plus tard, que le travail, communiqué par le fluide, est indépendant de la forme du projectile pourvu qu'il remplisse exactement le contour de l'âme. Tout consistera donc encore à déterminer la valeur de la pression totale oxercée, par le gaz, pour les diverses positions du plan MN.

Supposona, par exemple, que, le piston étant arrivé en b, le volume occupé alors par es gaz soit égal à 6 fois le volume primitif ABCD; d'après la loi de Mariotte, la pression sur cliaque centimètre carré de la surface de la section MN correspondante à b, serausus ; de 1200 atmosphères on 2004"; par conséquent la pression

totale, sur cette section , dont la surface est  $\frac{3.5}{7}$  .  $\frac{MN^3}{L}$  , que nous

représenterons par A, aura pour valeur A × 200<sup>st</sup>, chaque atmosphère valant 1<sup>k</sup>,033. Supposons encore que le piston chemine jusqu'en b, de telle sorte que le volume devienne les  $\frac{a+a+b}{a+b}$  de ce qu'il ciait en b, la pression sera donc aussi les  $\frac{a+a}{a+b}$  de  $A \times 200^a$  ou  $A \times 199^a$ , b, et la quantité de travail, développée sur MN le long du petit chemin bb' que nous nommerons e, aura pour mesure trèsapprochée (72).

## $\frac{1}{3}bb'(A \times 200^{at} + A \times 199^{at}, 8) = \frac{1}{3}bb' \cdot A \times 399^{at}, 8 = e \times A \times 199^{at}, 9.$

Maintenant, si nous considérons ce qui se passerait dans une pièce dont la section de l'âme serait beaucoup plus petite, et pour des positions du boulet répondant aux mêmes volumes du gaz ou aux mêmes degrés de détente; que nous représentions pareillement par a l'aire de cette section, et par E l'espace qui sépare les deux positions consécutives et correspondantes du piston, nous trouverons de même, pour la mesure du travail élémentaire développé par le gaz dans l'intervalle E dont il s'agit, E × a × 199°,9; de sorte qu'elle sera à la précédente dans le rapport de e X A à E × a. Mais ces produits mesurent les augmentations du volume des gaz dans les intervalles e, E, et nous avons supposé que ces augmentations étaient les mêmes; donc les quantités de travail développées, dans les deux cas, sont aussi égales entre elles; et, comme nos raisonnements sont indépendants du degré de petitesse de l'accroissement égal du volume des gaz, comme ils s'appliquent à tous les accroissements pareils successivement éprouvés par le volume primitif, et quelle que soit la manière dont varient les sections MN ou la forme des vases qui contiennent les fluides moteurs , il en résulte une démonstration générale du principe ci-dessus qu'on peut énoncer ainsi :

Les quantités de tracail lotales, developpées par un même volume de différente gaz sous une tension donnée, sont aussi les mêmes pour des détentes égales de ces gaz, quelle que soil d'ailleurs la manière dont s'opère celle détente par des moyens purement mécaniques, et pourvu que les circontaineces soints semblables sous d'autres rapports.

Il est évident, en eflet, que, si le jeu, le frottement des pistons et la vitesse de la détente n'étaient pas semisillement les mêmes de part et d'autre, on si la perte d'effet qui leur correspond différait beaucoup dans les deux cas, les quantités de travail, transmises à ces pistons, ne servient pas non plus égales. Mais, quand il sera permis de négliger ess causes de pertes vis-à-vis de l'effet total, ou qu'on en tiendra compte, le principe sera riguoreusement vrai et

applicable, pourru toutefois que les gaz restent dans des circonstances physiques semblables ; car nous avons vu (26) que leur tension cet susceptible de varier avee la température, et que certains d'entre eux peuvent même se condenser ou se liquéfier par le rofroidissement et la conpression (3, 5 et 182).

La réciproque du principe ci-dessus se démontrerait d'une manière absolument semblable; et, en admettant les mêmes restrictions, on pourra dire que.

Pour réduire de quantités égales un volume donné de différents gaz pris à une tension déterminée, il faut toujours dépenser la même quantité de travail, quelle que soit la manière dont on s'y prenne pour opérer mécaniquement cette réduction.

Ces principes sont évidemment des extensions de coux des nº 97 et 98, lesquels supposent également qu'il n'y ait aucun obstacle extérieur, aucune résistance étrangère, autres que ceux qui constituent la force de ressort et la force motrice directement opposée, qui viennent consommer inutilement du travail mécanique. Ces mêmes principes peuvent aussi être considérés comme de simples conséquences de celui de la réaction (64 et 68); car, puisque les gaz sont censés des corps parfaitement élastiques, il paraît, en quelque sorte, évident en soi que, pour amener leurs diverses molécules au même degré de tension ou de rapprochement, au même degré de mouvement, ou généralement au même état, il faut aussi dépenser la même quantité de travail de quelque façon qu'on opère mécaniquement ; et qu'à l'inverse, un gaz comprimé doit restituer, dans sa détente, une quantité de travail qui est uniquement relative à l'augmentation de son volume ou à la diminution de sa tension, toutes les fois que sa force vive n'a pas été sensiblement modifiée (142 et 184); mais c'est ce qui résulte aussi directement des propositions qui seront rigoureusement et généralement démontrées par la suite. Enfin, on conclut encore, de la démonstration ci-dessus, ainsi que des considérations mises en usage aux nº 181 et suivants, que,

Lorque l'on comprime ou laisse détendre des qua différents et printif, de de tenion différente, d'une mohe fraction de leur volume printif, les quantilés de travail développées contre la résistance, ou consommées par la puisance, sont divectement entre elles comme les produits de ces tensions et de ces tolumes.

Cette proposition se démontre, en effet, aisément par la considéra-

Lement, Cao

tion géométrique de la courbe du travail relative à la détente des gas (181, fig. 41), et elle servira utilement pour abréger les calculs dans certaines circonstances dont nous aurons des exemples dans ce qui va suivre.

## DU TRAVAIL PRODUIT PAR L'ACTION MÉCANIQUE DE LA VAPEUR.

187. Première idée du mode d'action de la vapeur dans les machines. Le calcul du travail produit , par la détente de la vapeur , sur un corps qui cède à son action , s'effectue absolument de la même manière que pour l'air atmosphérique et les gaz permauents, quand on suppose que la vapeur ne subit point de refroidissement sensible pendant sa détente, et que par conséquent elle ne se condense ni en totalité ni en partie, ou ne se convertit pas à l'état liquide (3 et 5). Cette supposition n'est pas permise dans tous les cas, mais elle l'est sensiblement dans celui des machines ordinaires mues par la vapeur d'eau ; parce que la détente n'y est jamais poussée très-loin, et parce que, indépendamment des précautions qui sont prises pour empêcher le refroidissement extérieur des cylindres où se fait cette détente, la vapeur les traverse très-rapidement, et se renouvelle fréquemment ; de sorte qu'elle les maintient et les fait parvenir, au bout d'un certain temps, à un degré de chalettr très-peu différent de celui qu'elle possède elle-même. Il est évident que cela n'aurait pas lieu pour des cylindres froids, et pour les premiers instants où l'on y introduirait de la vapeur; ces cylindres rempliraient la fonction des vases réfrigérants qui servent à condenser les vapeurs dans la distillation ordinaire par les alambics ; car, une partic de cette vapeur se trouvant réduite en eau, ce qui en resterait ne remplirait plus autant l'espace vide, et n'aurait plus le même degré de tension ; comme le prouveut très-bien les expériences entreprises par les physiciens, et dont les résultats seront exposés dans la seconde année de ce Cours. Ce que nous en disons ici est seulement pour éviter qu'on fasse de fausses applications des calculs et des principes.

Conceve (fig. 48) un cylindre LMNO, en métal et parfaitement solide, dans lequel se meut verticalement un piaton AB parallèle aux fonds inférieur et supérieur NO, ML, et dont la tige CD traverse ce deraiser fond, par une petite ouverture bien garnie d'éseper huitées et disposées de manière à empéchre la vapeur de fouchapper. Concevez, de plus, que le fond du cylindre communique, par un bout de tuyau EF, avec une chaudière fermée FJGH, demipleine d'eau et sous laquelle se trouve le fover G, qui sert à chauffer cette eau et à la convertir en vapeur; supposez enfin que le tuyau EF puisse être fermé à volonté par un robinet en E, qui empêche la vapeur de se répandre sous le piston AB, quand cela est nécessaire. Enfin, concevez un second tuyau IQK, muni également d'un robinet en l , et qui serve à faire communiquer le cylindre LMNO avec un second cylindre fermé (X), nomme cylindre de condensation ou condenseur, quand on veut se débarrasser de la vapeur que le premier contient, et opérer son refroidissement, dans (X), par une gerbe d'eau fraiche, très-divisée, qu'on y fait arrivor ou qu'on y injecte continuellement; vous aurez ainsi nne idée exacte, quoiqu'incomplète, de ce que c'est qu'une machine à vapeur à simple effet, mais qui sera suffisante pour comprendre parfaitement l'objet actuel de nos calculs.

188. Exemple de la manière de calculer le travail produit par la détente de la rapeur. Nous supposerons que la température, la capacité de la chaudière (26) et la génération de la vapeur y soient telles qu'en ouvrant le robinet en E (fig. 43), la tension de cette vapenr (37 et suiv.) se maintienne constamment à 3º atmosphères sous le piston AB; de sorte que chaquo centimètre carré de sa surface inférieure sera pressé, de bas en haut, avec un effort de  $1^k,033 \times 3 = 3^k,6155 = 3^k,62$  environ, pendant tout le temps où la communication sera établie entre le cylindre et la chandière. Supposant, en outre, que le diamètre du piston soit de 0<sup>m</sup>,8 ou 80 cent., sa surface sera de 3,1416 , (40)2 = 5026,56 centimètres carrés, et la pression totale qu'il supporte de 5026,56 × 3k,6155 = 18174kil à très-pen près. En vertu de cette pression, il sera capable de soulever un poids ou de vaincre une résistance égalo qui agirait à l'extrémité supérieure D du piston, et par conséquent de transmettre, à cette extrémité, une quantité de travail qui sera mesurée (71) par le produit de cette pression et du chemin parconru, par le piston, pendant le temps où la communication avec la chaudière reste ouverte.

Par exemple si, à l'instant où le piston est arrivé en AB, à une distance a0 du fond du cylindro, égale à 0 ..., 32, on ferme le robinet en E, la quantité de travail ! produite par la vapeur agissant avec

toute sa tension de  $3^{n1}$ -sur le piston , sera égale à  $18174 \times 0^{m}$ ,  $32 = 5816^{3m}$  environ. Maintenant, si nous admettons qu'on laisse détendre la vapeur jusqu'à occuper un volume égal à  $4\frac{n}{1}$  fois environ son volume primitif représenté ici par  $\Omega_0$ , le dessous du piston vétèvera aussi à une hauteur  $\Omega$  égale à  $4\frac{n}{1}$  fois  $\Omega$  =  $0^{m}$ , 32, ou à  $1^{m}$ , 44; or il sera facile de calculer, par la methode du n° 180, quel sera, dans cette hypothèse, le travail total communiqué par la vapeur au piston.

Pour cela, divisons la longneur  $as = 1^n, 44 - 0^n, 32 = 1^n, 12$  de la course du piston, en un nombre pair de parties égalea, per exemple en 4 parties, qua ve noints  $b_i$  e et  $d_i$  chacune d'elles vaudra donc  $\frac{1}{6}$   $1^n, 12 = 0^n, 28$  ou 28 centimètres. Et, en désignant par P la pression totale au point a, qui est de 18174, on pourra former la table suivante des espaces parcoursu et des pressions successivement exercées par la vapeur, sus différents points, en se rappelant tojours la loi de Mariotte (16) relative à la compression des gaz, et qui est ci a pplicable également (186) à la vapeur d'oau :

| positions du piston , a,      | ь,       | с,       | d,       | e       |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| espaces parcourus, 320,       | 600,     | 88°,     | 116c,    | 1440,   |
| pressions correspondantes, P, | 11 P,    | 35 P,    | 33 P,    | 31 P,   |
| ou, simplifiant, P,           | 1 8P,    | 1 8P,    | # 8P,    | 1 8P,   |
| ou enfin, 18174k,             | 9692k,8, | 6608k,7, | 5013k,5, | 4038k,7 |
| no des pressions, 1,          | 2,       | 3,       | 4,       | 5       |

## Done on aura

sit.

Par conséquent la valeur approchée du travail produit par la détente de la vapeur, sora (1809...; 0-28.9 & 9425.5°, 8-9797...; en nombre rond. En y ajoutant le travail de 5816<sup>tm</sup>, produit, avant l'instant de la détente, comme on l'a trouvé ci-dessus, on aura, pour le travail total communiqué par la vapeur pendant la course entière du piston, 14613<sup>tm</sup> = 146,13 + 146,13 = 194,84 chevaux (32).

189. Méthodes abrégées de calcul employées dans l'industrie; com-

Les mécaniciens et les constructeurs de machines à vapeur se contentent souvent de prendre, pour la valeur du travail relatifà la détente, le produit de la demi-somme ou de la moyenne des pressions extrêmes par la longueur de l'espace parcouru pendant cette détente. Ainsi, dans nutre cas, ils obtiendraient

$$\frac{1}{2}$$
 as  $(18174^k + 4038^k, 7) = 1^m, 12 \times 11106^k, 35 = 12439^k$ 

quantité qui surposse de beaucoup celle 8707 m qui résulte de nos calculs, et qu'on ne saurait adopter que comme une approximation trè-gro-sière, et d'autant plus insuffisanté que, régle générale, il vaut nieux estimer la force des moteurs au-dessous qu'au-dessus de as véritable valeur, afin de ne pas s'exposer à des mécomptes dans l'établissement des machines de l'industrie.

On voit bien d'ailleurs que cette methode, qui revient à prendre, pour l'aire du trapèce curviligne aééée (fig. 43), la mesure du trapèse rectiligne aéée, ou à supposer que le travail de la détente s'opère en vertu d'une pression constante (171), moyenne arithmétique entre les extrêmes, on voit bien, dis-je, que cette méthode n'est guère plus simple que celle qui consiste à considérer une troisième pression intermédiaire cé, et que nous avons proposée ci-dessus comme suffisamment exacte dans les applications ordinaires.

190. Notions plus étendues sur les machines à vapeur à simple et

à double effet. Nous avons laissé ci-dessus (187) le piston au moment où il est parvenu an haut de sa course : ar il faut concevoir qu'à cet instant, le robinet en 1 s'ouvre et laisse passer la vapeur dans le condenseur (X) par le tuyau IQK; le robinet, en E, restant toujours fermé, et la tension diminuant considérablement sous le piston, ce dernier descend par son poids ou par le jeu de la machine qui recoit le mouvement du sommet de la tige CD. Le dessons du piston étant donc arrivé au has de sa course en NO, il faut supposer que le robinet, en I, se ferme aussitôt, et que celui, en E, s'ouvre pour laisser arriver, de nouveau, la vapeur de la chaudière sous le piston, et recommencer le même travail que dans l'ascension précédente, et ainsi de suite alternativement. C'est, en effet, là ce qui se passait dans les anciennes machines à simple effet, dites de Newcomen; seulement la vapeur n'y agissait pas avec détente; elle affluait en plein, de la chaudière, pendant toute la course du piston; enfin la condensation de la vapeur s'opérait dans l'intérieur même du cylindre LMNO, ce qui le refroidissait considérablement à chaque oscillation, et produisait (187) un déchet énorme de la force motrice.

On doit à Watt, célèbre mécanicien anglais, l'invention et l'usage du condenseur séparé (X); et on lui doit également l'idée d'avoir fait agir la vapeur aussi bien dans la descente que dans la montée du piston ; ce qui constitue véritablement les machines dites à double effet. Pour avoir une idéo des moyens qu'il employa, afin d'atteindre ce but, il faut concevoir un troisieme tuyau TSR, qui mette en communication la chaudière FHGJ avec lo dessus du piston, au moment où celui-ci est parvenu au haut de sa course, et qui porte un robinet en R pour intercepter la vapeur à l'instant convenable de la descente du piston; il faut aussi concevoir un 4º tuyau UVZ avec un robinct en U, qui serve, comme le tuyau IQK, à évacuer la vapeur dans le condenseur (X) au moment où, le piston étant arrivé au bas de sa course, il doit de nouveau remonter par l'action de la vapeur qu'ou fait affluer au-dessous, à l'aide du tuyau EF, alors ouvert en E. Enfin il faut concevoir que les mêmes choses, que nous avons expliquées précédemment pour la montée du niston et la vapeur agissant en dessous, se reproduisent, de la même manière, pour sa descente et la vapeur qui agit alors au-dessus; de telle sorte que les robinets E, U, qui s'ouvrent simultanément pour la montée, restent au coutraire fermés pendant toute la descente, et qu'à l'invorse, les robinets, en I et R, qui se ferment à la fois pour toute la montée, s'ouvrent au contraire à l'instant de la descente.

191. Du travail effectif des machines à cepeur, à basse pression, sans détente, et des éfiets de la pompe à air. Dans les machines qui portent encorre, de nos jours, le nom de M'ext, la vapeur agit en plein, ou sans détente, pendant chaque course du pistun, c'est-à-dire au-dessous pendant la montée et en dessus pendant adecente, de sorte que sa tension est constamment la même que dans la chaudière; de plus, cette tension ne surpasse que, de très-peu, cello d'une atmosphère (d'un quart cuviron), ce qui a fait nommer ces machines, machines à basse pression et sans détente. On voit, d'aprèc cela, combien leur calcul dévient fatile à l'aide du principe du n° 71, puisque le travail produit, soit pendant la monfée, soit pendant la descente du piston, a pour meaure le produit de la longueur effective de sa course par la pression totale qu's reree, sur sa surface, la vapeur qui afflue de la chaudière, pression que nous savons bien calculer (188).

Toutefois, il est essentiel d'observer que, pendant sa montée comme pendant sa descente, le piston devant chasser, devant lui, la vapeur qui se rend dans le condenseur (X), il éprouve, de la part de cette vapeur, une certaine résistance dont il faut nécessairement tenir compte dans les calculs. En effet, cette vapeur ne se réduit pas instantanément ni complétement à l'état liquide on en eau; le refroidissement n'est pas assez considérable pour que cela ait lieu; et, quand bien même il le serait assez, l'air atmosphérique, qui est amené continuellement, de la chandière, avec la vapeur, et qui provient de ce que l'eau ordinaire en contient taujours une petite quantité entre ses molécules, de la même manière que le vin de Champagne mousseux, par exemple, contient du gaz acide carbonique (3), cet air, disons-nous, empêcherait encore que le vido (36) fût parfait dans le condenseur, ou que la tension y fût totalement anéantie. Bien mieux, l'eau et l'air s'accumulant sans cesse dans ce condenseur, la tension y croîtrait de plus en plus, de manière à empêcher tout à fait le jeu de la machine; c'est pourquoi on ne manque jamais, d'après Watt, de joindre à cette machine une pompe séparce, dite pompe à air, et dont le piston, mis en mouvement par elle, sert à aspirer l'air et l'eau du condenseur (X) au moyen d'un petit tuyau de communication, débouchant en Y. Malgré cette précaution importante, il reste encore assez de vapeur et d'air dans la capacité (X), pour que la tension, excreée contre le piston moteur AB, s'élève dans les bonnes machines ordinaires, de -à à d'atunophére ou de 0', plo à 0''. 20 per centimètre carré de surface; il en résulte donc, qu'il faudra diminuer la quantité de travail mentionnée ci-dessus, de toute celle qui est développée, en esse contraire du mouvement, par la pression dont il s'agit; ce qui ne présente point de difficulté, comme on le verra tout à l'heure (193).

Mais ce n'est pas là tout encore, le piston AB laisse fuir une certaine portion de la vapeur qui produit son mouvement; il frotte contre le cylindre, quelle que soit la perfection avec laquelle son intérienr ait été dressé ou alésé, et ce frottement est ici très-considérable; enfin la machine se compose de beaucoup d'autres pièces qui frottent également, et elle doit, en outre, faire mouvoir la pompe à air ; de sorte qu'il ne parvient réellement à la roue dont l'arbre porte le volant de la machine, et de laquelle se prend le mouvement-moteur dans les applications de la vapeur aux diverses machines industrielles, il ne parvient, disons-nous, à cette roue qu'une portion assez faible du travail qui a été directement développé par la vapeur cuntre le piston \*. Dans le cas des bonnes machines à vapeur ordinaires de Watt, de la force effective de 10 à 12 chevaux, on devra compter seulement sur les 0,55 = 4 du travail de la vapeur, calculé comme il a été dit plus haut : pour les machines beaucoup plus fortes, les résistances et pertes sont proportionnellement moindres, parce que les plus influentes d'entre elles s'excreent simplement sur le pourtour ou la circonférence des pistons, tandis que la pression motrice agit sur la surface entière de ces mêmes pistons : on peut prendre alors, pour la valeur de la quantité de travail utile, les 0,6 ou de celle que donne le calcul. Enfin, par un motif tout opposé, on devra, pour les machines de 6 chevaux et au-dessous, prendre les 0,5 ou ; sculement de ce même

Nous alvons pas mentioned l'aiducence qui pourrait dire exercée par l'inertie propre des molécules de la upeur (161), par celle du pinsot ci des diverses autres pièces de la machine; car, d'une part, le mouvement est toujeurs ici très-lest on surpasse pérérêlement peut a viesse de t"par execules (org. In fin du n e ciè); c., c., le Fastire, ce mouvement se rapportant à ceux que nous avons nommés péréndiquer (46), il n'y s., sons ce double rapport (14, ct 153), augun moil i'den tenic remotte dans les calcules.

travail. Ces chiffres doivent être considérés d'ailleure comme des données fondées sur la comparaison des résultats du calcul à ceux de l'expérience; nous les rapportons ici pour que le lecteur puisse, dès à présent, appliquer utilement ces calculs à la pratique, et sons craindre de commettre des creures ou des méprises graves.

192. Notions relatives aux machines à vapeur, à moyenne pression. avec détente. On appelle ainsi les machines à double effet dans lesquelles la vapeur agit à une tension de 3 à 4 atmosphères au plus : ces machines ont pris le nom de Woolf qui, le premier, a réalisé et mis à profit les avantages de la détente déjà annoncés par Watt; elles sont aujourd'hui généralement adoptées en France, où elles ont été introduites, depuis 1815, par M. Edwards, mécanicien anglais très-habile, et elles ne diffèrent absolument des machines de Watt, dont il vient d'être question, qu'en ce qu'elles ont deux cylindres et deux pistons moteurs distincts; de sorte que la vapeur. au lieu de se rendre tout d'abord de la chaudière au cylindre LMNO (fig. 44), n'y parvient qu'après avoir agi, sans détente, sous le piston A'B' d'un premier cylindre L'M'N'O', dont la hauteur est à peu près la même, mais dont le diamètre est beaucoup plus petit et ordinairement moitié de celui du grand. Le mouvement des deux pistons AB, A'B' est lié à celui d'une même machine par le moyen de tiges, de balanciers, etc., de façon qu'ils s'élèvent ou s'abaissent, à chaque instant, de quantités à peu près égales.

La vapeur arrive dans le cylindre L'M'NO', et en sort exactement do la manière qu'il a été expliqué ci-devant (100), si co n'ext qu'en quittant la chaudière, elle se rend d'abord dans un réservoir particulier qui enveloppe, de toutes parts, les deux cylindres, et qui est formé d'une sorte de chemies, en fonte de fer, exactement fermée r l'objet de co réservoir enceloppe est de garantir la vapeur qui agit arr les pistons des cy lindres moiteurs, de tout retrodississement extérieur et d'assurer sinsi (184 et 187) les effets de sa détente. Mais, comme c'est au détriment du calorique contenu dans la vapeur qui arrive de la chaudière, qu'on obtient un tel avantage, cette disposition, à laquelle Woolf et ses successeurs attachent une certaine importance, n'est pas trés-houres en celle-même, et il semble qu'il ett été beaucoup plus convenable, dans tous les cas, de faire servir au même objet, la vapeur qui a déjà produit son effet sur les piùsons, en la fisiant circuler dans le réservoir enveloppe après as sor-

tie du grand cylindre LMNO. Quoi qu'il en soit, on remarquera que la vapeur arrive, du petit cylindre LMNO, Quas le grand cylindre LMNO, par le moyen des tuyaux 1'G'L, U'G'O, qui mettent le dessous du piston AB en communication avec le dessus du piston AB, communication avec le dessus du piston AB, con réciproquement; et qu'aprês avoir se ju ar déciente sous ce denier piston, elle se rend directement au condenseur (X), par les moyens déjà expliqués dans le myrécédent.

Il nous suffit ici que l'on comprenne bien le rôle que joue la vapeur dans cette disposition ; nous entrerons dans les détails descriptifs nécessaires quand il s'agira d'étudier spécialement les propriétés de la vapeur considérée comme moteur des machines de l'industrie. Or, d'après ce qui a été dit du cas (190) d'un seul piston, on concoit très-bien, par exemple, que les robinets en R', I', I, étant fermés, et les robinets en U', U étant ouverts au moment où les pistons A'B'et AB, après être arrivés à la fois au bas ou à la fin de leur course descendante, vont en recommencer une autre nécessairement ascendante : on concoit, dis-je, très-bien que le piston A'B', tout en recevant par dessous l'action de la vapeur qui afflue constamment par le tuyau EF, va chasser devant lui la vapeur placée au-dessus et qui y est arrivée dans la course descendante, de mauière à en être pressé, en seus contraire, et à la refouler de plus en plus sous le grand niston AB, à mesure que, l'un et l'autre, ils s'élèvent d'un mouvement commun dépendant des résistances de la machine. Le piston AB va donc aussi être poussé, de bas eu haut, avec un effort mesuré, à chaque instant, par la tension de la vapeur qui occupe à la fois les deux capacités A'B'L'M', ABON; et cette tension qui, en vertu du principe de Pascal (14), se répartit encore uniformément sur tous les points, attendu que la vitesse du mouvement est ici trèsfaible (184 et 191), sera, par suite de la loi de Mariotte (16), toujours relative au rapport du volume qu'elle occupait d'abord dans la capacité entière du petit cylindre L'M'N'O', au volume total A'B'L'M' + ABON qu'elle occupe maintenant à la fois, dans les deux cylindres. Enfin on conçoit que le piston AB chassant devant lui, dans le condenseur (X), la vapeur qui est au-dessus, il s'en trouve pressé avec un effort répondant à une tension d'environ (191) 0k, 15 par centin. carré.

Maintenant, si l'on suppose les pistons arrivés au haut des cylindres, et que les communications qui étaient fermées s'ouvrent, et que celles qui étaient ouvertes se ferment, la vapeur de la chaudière affluera au-dessus du piston A'B' par le tuyau TR, et chassera, dans le second cylindre, celle qui est au-dessous, de sorte que les mêmes choses s'opéreront en sens inverse.

Quelle que soit cette complication apparente d'effets, le calcul du travail transmis aux pistoms ne présente pas plus de difficultés que dans les suppositions trés-simples du n° 188; bien miœux, il n'y a absolument rien à y changer; car, en vertu des principes du n° 188, nous sommes stra que, si la tension et le volume primitifs de la vapeur, introduite, à chaque oscillation, de la chaudière dans les cylindres, sont les mèmes de part et d'autre, et qu'il en soit ainsi également du volume occupé par cette vapeur à la fin de son action, c'est-à-dire, à l'instant où elle va se rendre dans le condenseur (X), la quantité totale de travail, qu'elle aura transmise à la machine par l'intermédiaire des tiges de pistons, sera aussi la même dans le deux cas \*

\* La vérité de cette conséquence particulière est très-facile à établir directement. En effet, soit A la surface, en mètres carrés, du piston AB, A' celle du piston A'B', e, e', les espaces infiniment petits Aa, Aa', décrits, pendant un même instant très-court, par ces mémos pistons; soit enfin p la moyonne valeur de la pression variable (72) excrete, par la vapeur, dans la durée do cet instant et pour un mêtre carré de la surface des pistons, pression qui est la mêmo pour tous deux (14), et qui agit pour augmenter le travail de AB et pour diminuer celui de A'B'; la pression totale sur AB sora pA, et sur A'B', pA'. Par conséquent, le travail total, produit pendant que le volume ABON+A'B'L'M' devient abON+a'b'L'M', ou sugmente de la quantité abBA+a'b'B'A', sura pour mesure (78)  $p \cdot A \times e - p \cdot A' \times e' = p (A \times e - A' \times e')$ ; mais les produits  $A \times e$ ,  $A' \times e'$ sont respectivement égaux aux volumes abBA, a'b'B'A'; done le travail dont il s'agit a, pour valeur, le produit de la pression p par l'augmentation de volume de la vapeur comprise entre les deux pistons. Ce produit étant aussi (186) la mesure du travail qui serait développé, dans le cas d'un seul cylindre (188), par une égale détents d'un volume égal de vapeur pris à la même tension, il est clair que tous les travaux partiels analogues seront aussi égaux, et que conséquemment le travail total sera le même, de part et d'autre , si la tension et le volume sont aussi les mêmes à la fin de la détente.

Cette preposition est, cammo on le voit, entièrement indépendante des disantères et le la longuere d'occurre des divers pietons, et il en rémille , o particulier, que la méthode for implie que non avons preservie, dans le texte, pour celouir le travail des textes de la compartica del la co

193. Calcul de la force des machines à vapeur à moyenne pression avec détente. Supposons que la tensiun dans la chaudière soit la même que dans le nº 188, et que le volume de vapeur, à cette tension, introduite, par chaque demi-oscillation des pistons AB et A'B', dans le cylindre L'M'N'O', volume qui a pour mesure la surface de A'B' en mètres carrés par la longueur entière de la course, soit précisément égal au volume de vapeur introduit, de la même manière et avant l'instant de la détente, sous le piston AB (fig. 43), du nº 188. Supposons enfin que le volume de la détente soit également 4 1 fois le volume primitif dans les deux cas, ce qui revient évidemment à admettre que le volume cylindrique de la course du grand piston AB (fig. 44), soit égal à 4 : fois celui de la course du petit piston A'B', et par couséquent aussi égal au volume cylindrique de celle du piston de la fig. 43, il en résultera (188) que la quantité de travail, transmise par la vapeur, à la machine, pendant la demi-oscillation dout il s'agit, aura pour valeur totale 14613km. Mais, attendu (191) que la vapeur du condenseur presse le dessus du piston AB (fig. 44) avec un effurt d'envirun 04, 15 par centimètre carré, il faudra diminuer la quantité de travail ci-dessus, de toute celle que développe, en sens contraire du mouvement, ce même effort pendant la course entière de AB ; or cette dernière quantité de travail est précisément égale encore à celle que déveluppe la vapeur du condenseur contre le piston de la fig. 43; donc clle a pour valeur, d'après les données du nº 188,

 $0^{k},15 \times 5026,56 \times 1^{m},44 = 1086k^{m}$  environ;

de sorte que le travail de la vapeur se trouve réduit à

$$14613_k^m - 1086^{km} = 13527^{km}$$

pour une demi-oscillation des pistons, et à 2 × 13527. 

= 27054. 
pour une oscillation entière, puisque le travail produit pendant la 
montée est escetement le même que celui qui est produit dans la 
descente. Partant, si la machine fait régulièrement 15 de ces oscillations entières par minute ou par 60°, le travail produit, dans la 
chaque seconde, sere égal à ½ 27054 

= 27054. 

= 67058. 

5, ce qui équivaut à une furce de 3 07,635 = 90,18 chevaux-vapour.

Les machines de Woolf, à deux pistons moteurs, étant composées d'un plus grand nombre de pièces que celles de Watt, qui n'en ont qu'un seul, le frottement y a aussi plus d'influence, et l'on peut admettre que le travail de la vapeur y est réduit aux 0,45 de as valeur puur les machines de la force de 10 à 12 chevaux, aux 0,50 pour celles qui sont beaucuup plus puissantes, et aux 0,40 pour celles qui n'ont que la force de 5 à 6 chevaux. Nous avons trouvé ci-dessus, pour le travail développé, par la vapeur, dans chaque seconde, la quantité de 80,18 chevaux; doue le travail effectivement transmis à l'arbre de volant de la machine (191), équivandre à la force de ; 90,18 — 45 chevaux au moins, puisque cette dernière quantité surpasse de beaucoup 12 chevaux.

C'est de cette manière qu'on devra se conduire dans tous les cas du il s'agira de aclueler la force d'une unachine à rapeur, à détente, quelque compliquée qu'elle soit. On n'aura qu'à s'informer exactement ou à s'assurer, par des mesures directes, l' de la tégision de la vapeur dans la chaudière; 2º du volume de cette vapeur introduit à chaque course des pistons; 3º du rapport de cet volume à colui qu'elle cocupe à la fin de la détente; 4º enfin de la tensiona da le condenseur, qu'on estimera d'ailleurs approximativement (191), si on manque de mesures directes. Cela étant, on supposet out simplement que ce même volume de vapeur est introduit squs le piston d'un cylindre unique de dismêtre quelconque, et l'on agira comme il est expliqué dans le m'a 188 et celui-ci.

194. Des machines à haute pression, sans condenseur. Ces machines ne différent des précédentes que parce que la vapeur y agit à une tension de 6 à 10 atmosphères, et qu'en y a supprimé le condenseur, qui n'a d'utilité réelle que quand on peut se procurer, sans trop de difficultés, une certaine quantité d'eau fraiche; car cette eau devant être renouvelée à chaque oscillation de la machine. il en faut souvent une masse très-considérable, ainsi qu'on le verra dans la seconde année de ce Cours. L'usage de ces machines s'est principalement borné, jusqu'icl, à mouvoir des chariots sur les chemins de fer, ce qui les a fait nommer locomotives, et c'est à l'ingénieur anglais Trevithick qu'on doit cette application. Néanmoins Olivier Evans, dans les États-Unis d'Amérique, les a employées comme moteurs stationnaires des autres machines de l'industrie; mais elles sont peu usitées en France, à cause des inconvénients et des désavantages qu'elles présentent. On conçoit, en effet, que les dangers doivent augmenter avec la tension de la vapeur, et que les fuites, les frottements qui ont lieu autour des pistons, doivent y être

sussi plus considérables que dans les machines à basse ou à moyenne pression; et, comme la face du pistou, opposée à l'action de la vapeur y est en communication directe avec l'air extérieur par les soupapes U et 1 (fig. 43 et 44), qui sont alors ouvertes, il résulte, du principe de Passes (14), que este face est repoussée, en sens contraire du musvement, avec une force (37) d'environ 11,032 par chaque centimetre carré de surface; ce qui occasionne un déchet de travail énorue, qui n'a pas lieu au même degré (191), dans les machines avec condenseur.

D'après cette courte notice sur les machines à haute pression , on comprend que le calcul du travail qu'elles produisent peut s'effectuer abaulument de la même manière que punr les autres machines, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas détente, et qu'il s'agit seulement de remplacer la tension 0°.15, provenant da condenseur, par 1°,038 environ, et de diminuer le résultat obtenu dans une proportion un peu plus forte, vu l'augmentation du frottement des pistuis, des faites de la vapeur et du refruidissement beancoup pilis grand qu'elle provavé à la haute température qui répond à 8 ou 10 atmosphères. Ce no sera pas trop, sans duute, de supposer que l'effet utile est réduit aux 0,4 ou méme aux 0,33 du réviult dunné par le calcul, selon les circonstances plus ou moins favorables de l'établissement de la machine.

Un ingénieur français, M. Frímot, a imaginé, dans ces derniers temps, d'utiliser faction de la vapeur qui, dans les machines à haute pression s'échappe, en pure perte, dans l'atmosphère, en la Isisant passer directement, après as sortie du cylindre moteur, avou le piston d'une machine à détente ordinaire avec condenseur. Il cut évident qu'on n'éprouvera pas plus de difficulté à calculer, pour ce cas, le travail utile de la vapeur, si on connait bien les conditions de son emploi; car il s'agit véritablement de deux machines distinctes, dont l'ane reçuit directement la vapeur de la chaudière, et l'autre la reçoit de la première machine, sous une tension et un volume détermines. On appliquer, d'ailleurs, aux résultais séparé des calculs, les différentes corrections qui, selon ce qui précède, sont relatives à chaque genre de machines, et au mode plus ou moins avantageux de l'emploi de la vapeur.

195. Limite utile de la détente dans les machines à vapeur. Reveneus aux calculs et aux considérations très-simples du n° 188, il

nous sera facile ensuite d'étendre les conséquences de nor raisonnements au cas des machines à deux epiladres. Supposons donc que le cylindre LMNO (fig. 437, étant prolongé indéfinient vers as partie supérieure, on laisse la vapeur se détendre, de plus en plus, su-dessons du piston AB; il est clair que le travail s'accroirmit sans cesse, si à mesure qu'elle nugmente de volume, cette vapeur ne perdait pas de son énergie naturelle, par suite du refroidissement plus ou moins sensible qu'elle éprouve, ou des fuites qui se font toujours entre le piston et le cylindre; négligeons néamoins ces causes de perte, et voyons jusqu'à quel point la détente peut étre prolongées sans inconvénient.

S'il n'y avait pas de frottements dans la machine, ou si ces frottements étaient très-faibles, il conviendrait de laisser la vapeur se détendre jusqu'à l'instant où la pression deviendrait égale à celle, 0<sup>3</sup>, 18, qui a lieu dans le condenseur (181): la tension qui a lieu dans la chaudière, étant (188) de 3<sup>3</sup>, 6155, on voit que le volume de la vapeur introduite à chaque demi-oscillation, derrait être les

 $\frac{0^{1},15}{3^{1},6155} = \frac{1500}{36155} = \frac{1}{34}$  environ de l'espace cylindrique total dé-

crit par le piston AB, on, en d'autres termes, la hauteur totale de la courne de ce piston, devrait étre 24 fais celle qui répond à l'instant où la communication EF se ferme. Mais, comme les résistances de toute espèce, inhérentes à la machine, cousonment ici environ la moitié (1918 - 1939) du travail de la force motrice, on comprend aisément qu'une telle augmentation de la détente serait non-seulement assa utilité, mais même nuisible à l'effet de la machine, vu que ces résistances resteraient à peu près les mêmes pour les diverses positions du piston. En effet, puisque les résistances en question aborbent, à elles seules (193), la quantité de travail ½ 13527\* — 6763\* 5 pendant la longueur de course C == 1".44, leur valeur moyenne (73), qu'us ets seuisiblement constante pendant cette même course, sera

environ  $\frac{6763^{km},5}{1^m,44}$  = 4697<sup>kil</sup>; or on voit, par le tableau du nº 188

et sans aller plus loin, que la pression, excreée par la vapeur, ne serait pas même suffisante pour vainero cette énorme résistance à l'instant qui répond à la position e du piston, où le volume de la vapeur est devenu 4 ½ fois son volume primitif répondant au point a de la course. A plus forte raison, serait-elle incapable de communiquer un excès de travail à la tige CD du piston, si sa détente était prolongée au delà du point e.

Ce serait donc une disposition irds-viciouse que celle où on laiseserait développer la vapeur beaucoup au dela de 1 dui son volume primitif, dans une machine à un seul cylindre. A la vérité, on pourrait, dans la vue de diminuer le travail des résistances naisbles, diminuer plus ou moins la longueur de course du piston, et se contenter d'augmenter le diamètre du cylindre de façon que le volume de vapeur, primitivement introduit à chaque demi-oscillation, occupàt moins de hauteur sous ce piston, par exemple une hauteur égale à la moitié ou au tiers de Oe, tout en produisant ensuite une quantité égale de travail par sa détente; mais on augmenterait par là beaucoup aussi la surface frottante du piston contre l'intérieur du cylindre, et les pertes dues à l'augmentation des fuites ou à la pression produite par la vapeur du condenseur sur la face opposée de ce niston.

Ces divers inconvénients n'ont pas lieu, au même degré, dans les machines à deux cylindres (fig. 44); car il suffit, pour augmenter la détente, d'angmenter convenablement le diamètre du grand cylindre, sans rien changer au petit; de sorte que la vapeur agit avec les némes avantages avant l'instant de sa détente, et n'éprouve une diminution d'effet qu'à partir de son entrée dans le grand cylindre. Cest là probablement un des motifs qui, en France, ont fait, malgré leur complication, accorder la préférence aux machines à deux cylindres au les autres; d'autain plus que, dans ces machines, la pression varie moins que dans celles-ci, attendu, qu'au moment méture de la présidence de la présidence de la présidence sur le grand piston, elle est la plus forte sur le petit, et réciproquement; ce qui tend à régulariser beaucoup le jeu des pièces de la machine, et fait épargner (86 et 96) une portion plus ou unoins grande du travail de la vapeur.

Toutefois l'augmentation de la détente, au delà d'un certain terme, r'en occasionne pas moins, dans les différents cas, un sur-croit de pertes de travail, qui absorbe, en totalité, les avantages propres à cette détente, et ceci explique suffisamment pourquoi les artistes habiles, qui construisent les machines à vapeur d'aprole le système de Woolf, ne prolongent jamais la détente au delà de 4 à 5 fois le volume primitif, malgréf l'exagération des promesses que leur fout les théories abstraites de beaucoup d'auteurs, qui oublient

de prendre en considératim, dans la recherche du mazimum d'effet de la vapeur, l'énorme réduction qu'il épreuve de la part des résistances de toute espèce. Nous ne pouvons d'ailleurs présenter ioi le calcul de ces résistances et du mazimum d'effet qui y est relaif, il ne serait pas à sa place; nous y roviendrous, avec quelques détails, dans la partie de ce Cours qui est spécialement destinée à l'examen des moteurs \*.

196. Méthode abrégée pour calculer le travail des machines à vapeur. Nous avons donné, dans ce qui précède (193), un exemple de la manière dont on doit s'y prendre pour calculer, dans chaque cas, la quantité de travail produite par un volume donné de vapeur agissant sur les pistons d'une machine; mais il ne sera pas inutile de faire conneitre un moyen d'abréger les calculs relatifs à la détente, en se servant du dernier des principes énoncés au nº 186. On voit en effet (192), qu'il suffira de calculer, une fois pour toutes, une table qui donne le travail transmis au piston d'une machine à détente quelconque, par un certain volume de vapeur prise à une tension déterminée, et pour les diverses hypothèses qu'on peut faire sur cette détente ou sur le rapport du volume occupé par la vapeur au moment où elle va se rendre au condenseur, à celui qu'ello occupait à l'instant où elle s'est détendue sous le piston de la machine; car on en conclura facilement ensuite, dans chaque cas particulier et par une simple proportion , la valeur même du travail que, dans toute autre circonstance, elle scrait capable de développer sur les pistons d'une machine différente.

Suppisions, par exemple, que nous sachions, d'après la tableq qu'un métre cube de vapeur introduite, à la tension atmophérique ordinaire, sous les pistons d'une machine dans laquelle la détente est de 4; fois levolume primitif, communique à ces pistons, dans une course entière ou demi-osciliation de la machine, une quantité de

Voils pet de trois motes que non exposon les idées qui précident dan notes d'exarde Lécole étyplication de l'artificie et de giffair, onus avan nome tendes, dans les leçons de l'année derrailles, de danner la formatie complète qui exprisor l'effet voils des machines à deux plaines avec déclonte, en tenan complé de tous les grees de rédistances. Il car résulte que, pour chaque disposition particulière des pièces et pour me déponse du travail moseur diterminée, exte détentes, le repport de volumes du grand et du petit eyfindre, a une limite asser rapprochée; que la vieux des pièces de pour de la complete de la complete de précision de la régularité du nouvement, que la longueur du bainorier doit être au contraire la plus grande possible sans nutre à la solidité et sans native à la voidifée et sans native à la solidité et sans native à la solidité et sans natives à la solidité et sans natives

tra vail représentée par F, et qu'il s'agisse de calculer quel travail s produira, pour la même détente, un volume de vapeur de 0 = 25, sous une tension de  $3\frac{1}{2} = \frac{2}{3}$  atmosphères, on n'aura qu'à écrire (186) la proportion

$$1^{\text{mo}} \times 1^{\text{st}} : \frac{7}{3}^{\text{st}} \times 0^{\text{mc}}, 95 :: F : x; \text{ d'où } x = \frac{7 \times 0.25}{2 \times 1 \times 1} F = \frac{7}{5}, 0.25 F = 0.875 F.$$

Rester à diminuer cette valeur de x de la quantité de travail que développe, en sens contraire, la vapeur du coudenseur, dans une course entière de celui der pistons, qui est en communication directe avec que condenseur; après quoi on achievra le calcul comme il a été explique n° 193 et suiv. On conquis très-bien au surplus, d'après tont ce que nous avons dit jusqu'à présent de la détente de la vapeur et des gaz en général, comment on peut furmer une telle table ca prenant pour base des calculs, afin de simplifier les opérations subséquentes, le travail qui erait produit par 11st de vapeur, agissant à 1st de pression sur un piston dont la surface, d'ailleurs arbitraire (186), serait, pour la commodité, prise giene un mêtre carré. C'est, en effet, ainsi que nous avons obtenu la table suivante.

Tables des quantités de travail totales produites, sous différentes détentes, par 1 mètre cube de vapeur d'eau prise à la tension de 1 atmosphère.

| VOLUME<br>APRÈS<br>LA<br>DÉTENTE, | QUANTITÉ<br>DE TRAVAIL<br>COERESPON-<br>DANTE. | APEES<br>LA<br>DÉTENTE. | QUANTITÉ DE TRAVAIL CORRESPOS- DANTE. | APRÉS<br>LA<br>DÉTENTE. | QUANTITÉ<br>DE TRAVAII<br>CORRÉSPON-<br>DANTE. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|                                   | l m                                            |                         | km                                    |                         | km                                             |
| 1,25                              | 12 635<br>14 518                               | 4,25                    | 25 277                                | 7,25                    | 30 79 6                                        |
| 1,50                              | 16 111                                         | 4,50                    | 25 867<br>26 426                      | 7,50                    | 31 144                                         |
| 1,75                              |                                                | 4,75                    |                                       | 7,75                    | 51 483                                         |
| 2,00                              | 17 490                                         | 5,00                    | 26 955                                | 8,00                    | 31 811                                         |
| 2,25                              | 18 707                                         | 5,25                    | 27 459                                | 8,25                    | 32 129                                         |
| 2,50                              | 19 795                                         | 5,50                    | 27 940                                | 8,50                    | 32 437                                         |
| 2,75                              | 20 780                                         | 5,75                    | 28 299                                | 8,75                    | 52 736                                         |
| 3,00                              | 21 679                                         | 6,00                    | 28 839                                | 9,00                    | 33 027                                         |
| 3,25                              | 22 506                                         | 6,25                    | 29 261                                | 9,25                    | 33 510                                         |
| 3,50                              | 23 271                                         | 6,50                    | 29 655                                | 9,50                    | 33 585                                         |
| 3,75                              | 23 981                                         | 6.75                    | 30 055                                | 9,75                    | 33 854                                         |
| 4.00                              | 24 650                                         | 7,00                    | 50 451                                | 10,00                   | 34 116                                         |

Nota. Quand il n'y a pas détente on que le volume reste égal à 1, le travail produit par l'action directe du mêtre cube de vapeur est 10350km.

197. Application particulière. Pour montrer comment on doit se servir de cette table, nous prendrons encore pour exemple les données des nºs 188 et 193, où la vapeur est introduite dans la machine, sous la tension de 31 atmosphères, et doit se détendre jusqu'à occuper 4; = 4,50 fois le volume primitif. La première chose à calculer est la valeur de ce volume primitif, ce qui est toujours facile quand on connaît bien la constitution de la machine : dans le cas du nº 188, ce volume est évidemment, en mètres cubes,  $3,1416 \times (0^m,4)^n \times 0^m,32 = 0^{mc},16085$ ; la table donne, pour la même détente du mêtre cube de vapeur à 1st, la quantité de travail 25867km; donc, d'après ce qui vient d'être dit (196), celle qui répond à 3; at et aux 0mo,16085, sera les 7 0,16085 × 25867km ou 0,56297 × 25867km = 14562km. Cette quantité est un trèspetit peu moindre (de 1/187 environ) que la valeur qui a été trouvée au nº 188 pour une demi-oscillation du piston; ce qui doit être (180), attendu que nous avons poussé très-loin le degré d'approximation pour les nombres du tableau.

Connaissant ainsi le travail développé par la vapeur dans une demi-occillation de la machine, on achèrera le calcul de la manièro indiquée n° 191, 193 et 194, c'est-à-dire qu'on aura aoin de diminure les résultats de tout ce qui est consommé par les résistances nuisibles; il faudra ne pas oublier, d'ailleurs (195), que pour les détentes qui excédent 5 fois le volume primitif, il sen faut de beaucoup que les résultats soient aussi forst que l'indiquent les nombres du tableau. On devra généralement supposer, au contraire, que, quand la détonte est pousée a udelà de 0 ou 7 fois le volume primitif, la quantité de travail utile est plutôt moindre que supérieure à celle qui répond à 8 fois ce volume.

198. Observations générales. Avant de terminer le sujet qui vient de nous occuper, je dois encou eur fois prévenir les lecteurs qu'en parlant des principales machines en usage, je n'ai point eu l'intention d'en faire la nomenclature complète ni même une description qui soffise à l'intelligence de lour mécanisme : on les trouvera dans les recueils et traités spéciaux sur ces machines, ainsi que dans le clarté et les dèveloppements nécessaires pour en bien faire saisir l'ensemble. Quant à l'histoire de la découverte des machines à vapeur, on consultera, avec une entière confiance, l'excellente Notice

qui vient d'en être donnée, par M. Arago, dans l'Asnuaire du bureau des longitudes pont l'an 1829\*, et où ce célèbre académicies a réabli, à l'aide de recherches critiques difficiles et impartiales, les droits que les mécaniciens français, notamment Salomon de Cause et Papin, on tacquis à cette importante découverte; on y trouvera également une description claire et précise des parties essentielles des machines à vapeur, et des perfectionnements successifs qu'elles ont reçus i squ'à ne s jours.

On ne doit pas oublier enfin que nous avons entenda nous occuper uniquement de l'action mécanique directe de la vapeur considérée dans l'état où elle parvient de la chaudière aux cylindres ; en exposant, par la suite, les qualités physiques de cette vapeur par rapport au calorique qui la produit et dans l'action duquel réside véritablement la force motrice (99 et suiv.), nous ferons connaître quelles sont les autres modifications, les autres déchets que cette force éprouve avant d'être transformée en travail effectif et immédiatement applicable aux besoins de l'industrie. Pour le moment, il nous suffira de dire, comme résultat de l'expérience, que le travail d'un cheval coûte environ 5k de bonne houille, par heure, dans les machines de Watt, bien construites et de force movenne ; qu'elle en coûte moitié moins, ou environ 21,5, dans les meillenres machines de Woolf; qu'enfin les machines à haute pression et à détente, telles que les constrnisait Olivier Evans, à Philadelphie, consommaient pres que autant que les machines de Watt, et qu'on peut présumer que les machines locomotives de cette espèce, ou qui servent à trainer les chariots sur les routes en fer, en consomment de 8 à 104, toujours par heure, par cheval et pour une force de 10 à 12 chevaux.

Quant aux machines à haute pression qui, telles que celles de M. Frimot (1944), utilisent en plus graude partie l'action de la vapeur en la faisant détendre sous les pistons de plusieurs cylindres analogues à ceux des machines de Woolf; l'expérience semble démontrer qu'elles offrent, sous le rapport de la consommation du combustible, un avantage à peu près égal à celui de ces dernières machines agissant sous des pressions moyennes de 3 à 4 atmosphères soulement.

<sup>\*</sup> Ce petit ouvrage, qui se vend au prix modique de 1 fr., ne saurait être trop recommandé aux personnes qui n'en onl point encere la connaissance, peur la foule de données et de documents précieux qu'il contient sur les arts et les sciences 4'application.

DE LA RÉSISTANCE DES FLUIDES BOMOGÈNES ET INDÉFINIS, OU DE L'ACTION QU'ILS EXERCENT SUR LES COSPS SOLIDES.

199. Lois gintrales de cette risistance. Quand un corps solide se meut, avec uno vitesce constamment uniforme (84 et \$2), dans un floide indéfini et en repos, c'est-à-dire dans un fluide dont l'étendue est très-grande pir rapport à celle de ce corps, tel que serait, par comple, l'air atmosphérique relativement aux corps ordinaires qui le traversent, ou la mer, un lac, un étang, une très-large virière par rapport aux vaissents ou aux bateaux qui les parcourrent; dans cette circonstance, disons-nous, le corps éprouve, de la part du fluide et dans le seus même de sou mouvement, une presente, une crist-ion, une résidance mesurable à chaque instant en kilogrammes; et qui varie, comme on l'a déjà dit (113) à l'occasion de l'air, sui-vaut la forme, les dimensions et la vitese du corps.

Pour faire saisir à peu près les lois que suit cette résistance dans chaque cas particulier, nous supposerous qu'un corps (A), fig. 45. de forme quelconque et qui est plongé dans un fluide indéfini, se menve parallèlement à lui-même, de A vers B, avec une certaine vitesse V et de manière, par exemple, à décrire constamment (48) le chemin e = V × t dans le très-petit temps t; il est évident que ce corps va pousser devant lui un certain nombre de molécules du fluide, et les forcer à s'éloigner, de part et d'autre de sa surface, avec une certaine vitesse. Or, à circonstances égales d'ailleurs, la somme de ces molécules sera d'autant plus grande que le corps occupera lui-même un plus grand espace dans le sens perpendiculaire au mouvement; c'est-à-dire que, si on projette, par exemple, oe corps sur un plan CD perpendiculaire à AB, ce qui revient à lui circonscrire un cylindre parallèle à la direction du mouvement et à couper ce cylindre par le plan CD, la quantité totale des molécules déplacées ou reponssées croitra, pour des surfaces ou corps semblables dans toutes leurs parties, et qui seraient mus de la même manière dans le fluide, avec l'étendue de la projection dont il s'agit,

Mais elle cruitra sussi comme l'espace ou le chemin e décrit dans chacun des instants égaux à f, nommant donc Q le volume totals, en mètres cubes, de ces molécules entrainées par le curps (A), et A l'aire ou la surface, en mètres carrès, de la projection de (A) suivant CD, on conclura, par un raisonnement anadogue à celui qui a

été mis en usage dans les nº 71 et 78, que Q croitra comme A × e, c'est-à-dire deviendra double, triple, etc., quand Ae scra double, triple, etc., pour le même corps on pour des corps différents dont la surface serait semblable et semblablement dirigée par rapport au mouvement.

D'un autre côté, le corps ( $\lambda$ ), en cheminant dans le fluide, imprime aux molécules de Q une vitesse d'autant plus grande que la sienne l'est elle-même davantage : il est clair, par exemple, que, si le corps décrit, dans le même temps élémentaire, un chemin double ou triple, il faut bien aussi, toutes choses égales d'ailleurs, que les mulécules de Q décrivent un chemin double ou triple dans ce temps, pour lui faire place ; conséquemment la vitesse de chacune de ces molécules croit comme V, et leur furce vive (122) comme V. Nommant dune p le poids, en kilogrammes, d'un mètre cube du fluide on sa densité (33), et observant (35) que le poids total du volume Q de ce fluide est mesuré par pQ, la force vive, qui lui a été imprimée par le corps, sera proportionnelle (122)  $\frac{p}{g}$  $\times$ V ou à  $\frac{p \Delta e}{g}$ V \*, puisque Q est lui-même proportionnel au produit  $\Delta$ e.

Le corps ayant donc communiqué une telle force vive au fluide qu'il chasse devant lui, il faut bien aussi (185 et suiv.) que l'inertie des molécules de ce fluide à tie popué, au movement uniforme du corps et dans le sens de AB, une résistance totale R qui, restant la même pour toute la longueur e du chemin décrit par le corps, ait détruit (71) une quantité de travail  $\mathbb{R} \times e$  proportionnelle

 ${\rm a}\frac{1}{g}\frac{Phc}{g}V^{2}$ ; de sorte qu'il faut bien encore que le nombre des kilogrammes, R , contenus dans cette même résistance, soit proportionnel  ${\rm a}\frac{1}{g}\frac{Phc}{g}V^{2}$  divisée par e, c'est-à-dire  ${\rm a}$   $p\Lambda$   $\frac{V_{2}}{g}$ , ou simplement  ${\rm a}$  p.  $\Lambda$ .  $V^{2}$ , puisque 2g a la même valeur (117) pour tous les

cas. Donc enfin :

La résistance que les fluides, en repos, opposent au mouvement des

corps de figures semblables, dirigés de la même manière, croît comme

la densité p de ces fluides, comme le carré de la vitesse V de ces corps,

et comme l'aire À de la projection de ces mêmes corps sur un plan per
pendiculaire au mouvement.

On se rappellera (118 et 119) que la quantité  $\frac{V_1}{2^2}$ n'estautre chose que la hauteur due à la vitesse V du corps ; de sorte que le produit de cette quantité par l'aire  $\Lambda$ , représente le volume d'un prisme ou cylindre qui a  $\frac{V_2}{2g}$  pour hauteur et  $\Lambda$  pour base :  $\frac{p}{2} \frac{P}{M}$  V·

ou p $A imes rac{V^2}{2g}$  est dono (35) le poids d'un tel volume du fluide; ce qui fait dire ordinairement que la résistance est proportionnelle au

qui lait dire ordinairement que la résistance est proportionnelle au poids d'un prisme de fluide qui a pour base la projection transcersale du corps, sur un plan perpendiculaire au mouvement, et, pour hauteur, la hauteur due à la vitesse.

Nous venons de supposer que le corps seul était en monvement; mais, s'il restait au repos (fig. 46), et qu'une masse de fluide indéfinie, animée, dans tous ses points, de vitesses égales et parallèles, vint, à l'inverse, le rencontrer ou le choquer, des raisonnements analogues seraient encore applicables, et conduiraient aux mêmes conséquences relativement à l'intensité de la résistance opposée, par le corps, au mouvement du fluide, ou à l'intensité constante de la pression qu'il supporte de la part de ee fluide. Enfin, si le fluide et le corps étaient à la fois en mouvement suivant une même direction rectiligne AB et avec des vitesses constantes U et V, ees conséquences auraient également lieu, pourvu qu'à la place des vitesses absolues U et V qu'ils possèdent par rapport aux objets fixes (46), on ne considerat que leur vitesse relative, e'est-à-dire, la différence U - V ou V - U de leurs vitesses absolues, quand ils marchent dans le mêmo sens, et la somme U + V de ces mêmes vitesses, quand ils marchent en sens contraire; à peu près de la même manière que nous en avons agi (163) dans la question relative au cas général du choe direct des corps.

200. Modifications que ces lois subissent dans certains cas. Les expériences faites par les physiciens et les géomètres, sont venues confirmer ces aperçus de la théoric, à quelques restrictions près qui, pour chaque cas, ressortent de la nature même du phénomène, et de la manifer dont les chooses en assent autour du corpo.

1° L'adhérence des molécules fluides (28), soit entre elles, soit avec le corps, produit des effets d'autant plus sensibles que ce corps

a plus de longueur, dans le sens du mouvement, par rapport à sa largeur ou à sa hauteur, et que la vitesse relative est plus faible : elle fait croître alors la résistance un peu plus rapidement que le carré de la vitesse, parce qu'une plus grande masse de fluide participe au mouvement du corps, et agit par son inertie (199), pour le ralentir. Il est clair, en effet, que le nombre des molécules entraînées par la force d'adhésion, augmente avec l'étendue de la surface latérale du corps, et que, quand la vitesse du mouvement est trèsfaible, cette même force qui unit entre elles les molécules voisines du fluide, a aussi plus de temps (57, 63, 129 et suiv.) pour propager la vitesse, de proche en proche et jusqu'à une certaine distance du corps. On voit également que, plus sera grande la force d'adhésion des molécules fluides soit entre elles, soit avec le corps, plus sera grande anssi la masse des molécules entraînées, à circonstances égales; de sorte que, par exemple, pour une même vitesse, un même corps aura plus de peine à se mouvoir dans un fluide visqueux (2) tel que les huiles, les sirops, etc., dont les molécules ont beaucoup d'adhérence entre elles et avec la plupart des corps, qu'il n'en éprouverait dans l'eau, dont la densité p est néanmoins, à peu près, égale à la leur, ou même un peu plus forte.

2º Ces effets de l'adhérence, qui peuvent être totalement négligés ponr des fluides tels que l'air et l'eau quand la vitesse relative surpasse 20 à 30° par seconde, ce qui est le cas le plus ordinaire de la pratique, ne sauraient l'être, en aucune manière, pour des fluides beaucoup moins parfaits, beaucoup plus consistants, ou pour des corps mous, analogues aux pâtes, aux terres, aux bois de diverses espèces, etc., qui se laisseraient pénétrer avec plus ou moins de facilité par des corps très-durs animés d'une certaine vitesse. L'expérience semble prouver qu'alors, sauf pour les premiers instants de l'enfoucement du corps dans le milieu pénétrable, où l'étendue de la surface de contact, suivant laquelle la réaction s'opère, varie nécessairement en augmentant de plus en plus; l'expérience prouve, disons-nous, que octte résistance demeure à très-peu près constante, quelle que soit la vitesse et malgré le ralentissement continuel que cette vitesse éprouve, pourvu que le milieu soit partout homogène, et que les circonstances du mouvement ne changent pas.

Il paraît en effet, que, dans des cas pareils, le corps dur ne fait que refouler, en avant et sur les côtés, les molécules qui s'opposent à son passage, sans les entraîner, sans leur communiquer, dans le sens de son propre mouvement, une viteux relative appréciable; de tourte que la résistance dépond bien plus alors ut fretiement que le milieu exerce sur la surface du corps dur, de la ténetié, de la force de cohésion et de la contexture particulière de ce milieu, que de sa densité ou de la vitesse du mouvement. Nous verrons plus loin comment ces considérations à accordent avec celles des n° 158 et suir, sur le chec des corps plus ou moins durs; contentons-nous ide remarquer que, d'après l'expérience, la résistance, pour des corps durs aphrèques, et ét trouvée, à très-peu près, proportionnelle à l'aire A de leur projection transversale ou à la surface de leur grands cercles ", comme cela pariti assen naturel dans ce coss-

8º Pour des corps solides seublables dans toutes leurs dimensions et des fluides parfaits, tels que l'eau et l'air, la résistance, à vitesse égale, paraît crultre un peu plus rapidement que la surface A de la projection transversale du corps; ce qu'l pravient, sans doute, de la plus grando difficulté qu'éprouvent les molécules fluides à fuir en avant du corps, et à rempiir l'espace en arrière, par nuite de la longueur du chemin, de plus en plus grand, qu'elles ont à parcourir : cette augmentation de la résistance n'est, au surplus, trésappréciable que pour les plans et surfaces minces qui, dans le fond, ne peuvent aucunement être considérés comme des corps semibables.

4º Quand un corps est plongé dans l'eau et qu'il se meut paralièlement à sa surface de niveau, la résistance croit un peu plus rapidement que ne l'indique la valeur (189) du produit pa V·, à mesure qu'il se rapproche de cette surface. Cette circonstance provient de ce que l'eau gonfé on que son niveau s'étève, de plus en plus, en avant du corps, qu'elle s'abaisse ou se déprime, de plus en plus, en arrière, de sorte qu'alors elle pèse aussi sur lui ou le presse par son poids, un peu lus en ament qu'en araci.

5º Quand le corps flotte à la surface de l'esu, il se forme également à la partie antérieure ou d'amont un remou, et à la partie postérieure ou d'aval une dépression, lesquelles se nomment en général dénisellation, et dont l'effet est sussi d'augmenter la pression en



Voyez Touvrage de Hatten déjà cité, et 75, sinsi qu'un Minoire nu la patération et l'effet des projectiles, par M. le chef de bataillon du génie Augoyat, inséré au 7 nº du Memorial de l'officier du génie. Ce Mémoire est un résumé précis et complet des données de l'expérience et de la théorie sur cette importante matière. Foy, plus loin nº 116 et suir.

avant, de diminuer la pression en arrière, et de faire croître la résistance plus rapidement que ne l'indique le produit pAV, A étant toujours la projection de la partie du corps, qui est plongée audessous du niveau du fluide.

6° Quand le corps se meut dans un fluide très-compressible, tel que l'air, la densité de ce fluide sugmente (86) en avant du corps et diminue en arrière, à mesure que la vitese devient de plus en plus grande; ce qui fait croître la résistance plus rapislement que le carré de cette vitesse.

7º Enfin, l'espérience prouve encore que, à circonstances égales d'ailleurs, la résistance n'est pas la même pour un corps qui se meut dans un fluide en repos, et pour un corps immobile dans un fluide en mouvement. Cette résistance est un peu plus forte dans le denier cas que dans le premier : pour celui-ci, les molécules fluides, en mouvement autour du corps, décrivent des lignes telles que l'indique la fig. 45, et, dans l'autre, ces lignes sont analogues à celles de la fig. 45.

201. Observations sur la résistance comparée des corps de formes dissemblables. Ges remarques concernent spécialement la résistance exercée, de la part des fluides, contre un même corps ou des corps semblables; mais, quand les corps différent totalement, soit par la forme, soit par la manière dont ils recoivent l'action du fluide, les résistances qu'ils éprouvent, dans des circonstances semblables sous tout autre rapport, ne peuvent nullement se comparer. Ainsi, bien que, pour deux tels corps, la densité p du fluide. la section ou projection transversale A de ces corps, et la vitesse relative du fluide et de chaque corps, soient les mêmes de part et d'autre, la résistance n'en est pas moins très-distincte, et il n'y a que l'expérience qui puisse la faire connaître pour chaque forme particulière : néanmoins il paraîtrait que, pour le cas des plans et surfaces minces, la figure du contour exerce peu d'influence, à circonstances égales d'ailleurs; de sorte que, par exemple, une palette plane et mince de 1mq de surface, qui serait mue avec une vitesse donnée dans l'air ou dans l'eau, éprouverait, à très-peu près, la même résistance, soit que son contour eût la forme d'un triangle, d'un cercle ou d'un carré.

On juge aisement encore, d'après ce qui précède, que la fortue de la partie antérieure du corps exerce une très-grande influence selon qu'elle est plus ou moins aiguē, et que sa longueur ou l'étendue de sa surface, mesurée dans le sens du mouvement, en exerce également une, quoique bien moindre. Il n'est donc pas permis de confondre la résistance d'un plan mince avec celle d'un prisme ou d'un cube, de même base, bien qu'ils soient places dans des circonstances entièrement semblables sous tout autre rapport; mais, ce qu'il est surtout essentiel de remarquer, et ce qu'on ne prévoirait pas aisément sans le concours de l'expérience, c'est que la face postérieure ou d'arrière du corps exerce non moins d'influence que les faces latérales, selon qu'elle facilite, plus ou moins bien, le dégagement du fluide à l'instant où il quitte le corps, et qu'elle remplit, plus ou moins bien, l'espace vide qui tend à se former vers cette partie. Cet espace croît nécessairement avec la vitesse relative et l'étendue de la section A du corps, et son effet est de supprimer tout à fait, dans certains cas où le mouvement est extrêmement rapide, et de diminuer plus ou moins en général, la pression qu'exercerait naturellement le fluide (14 et 37), par son poids et le poids de l'atmosphère, sur l'arrière du corps, s'il remplissait exactement le vide dont il s'agit comme dans le cas du repos; or, les mêmes circonstances n'ayant pas lieu sur l'avant du corps, on conçoit que cette diminution de pression augmente d'autant l'action qui est opposée au mouvement.

Nous croyons essentiel d'ijouter à toutes ces remarques, qu'il ne 'soit ici que de la résistance qui nait directement du mouvement horizontal relatif des corps solides et des fluides, et nullement de celle qui peut provenir (41) de la différence de leurs densités, ou plutò de l'acción da fluide en vertu de laquelle le corps est poussé, de bas en hant (note de la p. 24), avec une force égale à la différence de son poids absolu dans le vide, à celui du fluide qu'il déplace. Nous verrons bientôt comment cette force influe pour modifier lo mouvement du corps quand ce mouvement n'est pas horizontal, et particulièrement quand il se fait suivant la direction de l'aplomb.

## BÉSULTATS DES EXPÉRIENCES FAITES SUR LA RÉSISTANCE DES PLUIDES.

202. Règle ou formule générale pour calculer cette résistance dans les differents cas. Nous avons vu plus haut (199), que l'effort R exercé, de la part d'un fluide, contre un même corpis, en repos ou en mouvement dans son intérieur, est sensiblement proportionnel à la quantité  $pA \frac{V_1}{2g} = pAH$ ; p, A, ayant les significations indiquées en cet endroit, et V, H représentant la ritesa relatire du corps et du fluide ainsi que la hautear due (119) à cette vitesas. Le rapport de R à pAH est donc, d'après ce qui précède (200), à très-peu près constant pour les fluides pariaits et pour les valeurs ordinaires de p, de A, de H et de V, ou , si l'on veut , le produit  $p \times A \times H$  au me fraction déterminée de R; il de sorte qu'il suffira , pour obtenir, dans chaque cas spécial, la valeur en kilogrammes de ce dernier, de multiplier celle du produit en question par un certain nombre qui rester à très-peu près le même pour le même corps, ou pour des corps différents mais parfaitement semblables. Désignant donc par k co nombre, qu'on peut nommer le multiplieur de la traitance co nombre, qu'on peut nommer le multiplieur de la réstitance co nombre, qu'on peut nommer le multiplieur de la réstitance co nombre, qu'on peut nommer le multiplieur de la réstitance co nombre, qu'on peut nommer le multiplieur de la réstitance

théorique, nous aurons la formule 
$$R=k imes p\Lambda rac{V^2}{2g}=kp\Lambda rac{V^2}{2g},~~{
m ou}~~R=kp\Lambda H,$$

qui nous permettra de calculer la valeur de la résistance R, toutes les fois que nous connaîtrons, par expérience, la valeur du multiplicateur k dont il s'agit. Nous verrons bientôt des exemples de ce calcul.

Voici maintenant, principalement d'après les recherches de M. Navier \*, les différentes valeurs que prend le multiplicateur k, dans les cas les plus ordinaires des applications; valeurs qui sont déduites des résultats comparés des expériences faites par divers physiciens français et étrangers, au nombre desquels on doit surtout citer Borda, Dubuat, Bossut et Smeaton.

203. Plans ou planchettes minces. Pour des plans minces exposés au choc direct ou perpendioulaire d'un fluide, k augmente avec l'aire A de ces plans, conformément à ce qui a été observé ci-dessus (200), et l'on a, à très-peu près, quand

| A = 0,010 | mètres car | ré | ٥, |  |  |  | k = 1.4  |
|-----------|------------|----|----|--|--|--|----------|
| A = 0,025 |            |    |    |  |  |  | k = 1.5  |
| A = 0,056 |            |    |    |  |  |  | k = 1.6  |
| A = 0,100 |            |    |    |  |  |  | k = .1,9 |
| A = 5,500 |            |    |    |  |  |  | k - 9 %  |

Voyez la note (db), page 339 de la nouvelle édition de l'Architecture hydraulique de Bélidor, due à ce célèbre ingénieur, et que nous avons déjà mise à profit dans ce qui précède.



Ces valeurs de à paraissent (200) devoir être un peu moindres, à circontances égales d'ailleurs, loraque c'est le plan qui se meut dans un fluide en repos ; ainsi, par exemple, pour A = 0~4, 100, on aurait, suivant Dabust, sealement à = 1,42, valeur qui paraît un neu tros faible.

Quand le plan NN, fig. 47, fait un ceitain angle BAN avec la direction AB du mouvement, la résistance, estimée on mesurée toujours dans le sens AB de ce mouvement, diminue d'autant plus que l'angle BAN est plus petit, ou que la projection CD = A de la surface résistante, sur un plan perpediculaire à AB, devient ellemême moindre; mais elle ne diminue pas dans la même proportion. D'après les expériences de Hutton, on a, entre ces quantités, la relation indiquée par la table suivante.

| de BAN. | de<br>CD à MN. | de de la Em de de la |     | VALEUR<br>de la<br>résistance, | de BAN.          | CD à MN. | de la<br>résistance. |                  |  |
|---------|----------------|----------------------|-----|--------------------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|--|
| 10      | 0,017<br>0.087 | 0,003 R<br>0,018 R   | 25° | 0,12                           | 0,24 R<br>0.35 R | 500      | 0,77<br>0,87         | 0.77 R<br>0.89 R |  |
| 10      | 0,174          | 0,046 R              | 35  | 0,37                           | 0,46 R           | 70       | 0.91                 | 0,96 R           |  |
| 15      | 0,259          | 0,091 R              | 40  | 0,64                           | 0,58 R           | 80       | 0,99                 | 0,99 R           |  |
| 20      | 0,543          | 0,156 R              | 45  | 0,71                           | 0,68 R           | 90       | 1,00                 | 1,00             |  |

La lettre R représente, dans ce tableau, la valeur de la résistance calculée, selon ce qui a été dit ci-dessus, pour le cas où le plan serait perpendiculaire à la direction AB du mouvement.

On se rappellera (201) que la forme du contour de la planchette n'exerce point d'influence sensible sur la valeur de la résistance.

201. Plans suinces arec rebords et su/faces misces. Quand on garni le pourtour d'une planchette de petits rebords ninces formant
saillie du côté où s'exerce principalement l'action du fluide, la réstance est, d'après les expériences de M. Christian, augmenté du

j ou, du ½ de la valeur qu'elle a, selon ce qiui précéde (408), pour
un plan sans rebords; elle est anssi un peu plus forte pour une porion des surface mince légèrement courbe, et qui précente sis concavité à l'action du fluide, comme les voites de vaisseaux et les piàrachutes des ballons, etc. : il paraît que la fâcée ou le creax d'ano

telle surface ne doit pas surpasser le ½ ou le ¼ de sa largeur morenne ou de la distance moyenne mesurée entre les borda quand on reut que la résistance soit un mazimme, et l'on peut admettre que cette résistance, comparée à celle d'un plan mince qui aurait la même projection trainuversale, serait alors à peu près, augmentée comme pour les rebovés ci-dessus.

205. Corps prismatiques. Pour des prismes droits terminés aux deux bouts par des faces planes, fig. 48, et dont l'axe est dirigé dans le sens du mouvement, la résissance diminue, jusqu'à un certain point, avec la longueur, ainsi qu'il suit:

1° Le corps étant en repos et le fluide en mouvement, on a, à très-peu près, quand le carré de la longueur est

| de la surface A de la section transversale,     | ٠ | k = | 1,60 |
|-------------------------------------------------|---|-----|------|
| 1 fois A, ce qui est le cas des corps cubiques, |   | k = | 1,46 |
| de 9 à 36 fois A                                |   | k   | 1.75 |

Quand la longueur du prisme surpasse 6 fois sa largeur moyenne, ou que son carré surpasse 36 A, la résistance augmente de plus en plus (200) par suite de l'adhérence du fluide sur les faces latérales du corps.

2º Lorsque le corps est mobile et le fluide au repos, on a seulement, quand le carré de sa longueur est

| 1 fois environ la surface | ۸, | ٠ |   |   |  | ٠ | ٠ | k = 1,2 |
|---------------------------|----|---|---|---|--|---|---|---------|
| de 9 à 36 fois A,         |    |   | ٠ | ٠ |  |   |   | k = 1,1 |

206. Corps prismatiques arec prouse et poupes. Une poupe àjoutée à la face postérieure ou d'arrière d'un prisme droit (fig. 49) dont la longueur est 5 à 6 fois la largeur, ne diminue la résistance que de ; environ de ce qu'elle serait sans cette poupe (208): elle la diminne d'autant plus qu'elle est plus longue et plus aigué.

En ajoutant, à un corps prismatique, comme on le fait pour les bateaux, pour les piles de gonts, etc., une prose sur la face antérieure qui reçoit le choc, la résistance diminue selon la forme et la saillie de cette proue.

le Quand la proue se compose de deux plans verticaux, fig. 50, dont la saillie de ou bé égale la largeur ac du prisme, la résistance est réduite à environ moitié de ce qu'elle serait pour un prisme, de même longueur, sans proue, ou qui serait terminé carrément. La

base horizontale de la proue étant un demi-cercle abc, fig. 51, on obtient à peu près la même diminution.

2° La base de cette proue étant un triangle abc, fig. 52, dont la hauteur bd est double de la largeur ac du prisme, la résistance est réduite aux ½ de ce qu'elle serait sans proue.

3º A saillie égale, les proues, fig. 53, dont la base est un triangle mixtiligne abc, formé de deux arcs de cercle raccordés avec les faces latérales du prisme, sont celles qui diminuent le plus la résistance.

4º Une proue, fig. 54, forméo par le prolongement des faces latérales d'un bateau prismatique, et coupée en dessous par un plan incliné au tiers d'un angle droit, réduit la résistance au 

de qu'elle serait sans cette proue, ou si le bateau était terminé carrément.

207. Vaisseaux. La figure des grands vaisseaux diffère de celle des bateaux ordinaires en ceque leur prone (fig. 55, plan et élévat.) forme une arête aigué qui se raccorde aux flancs du vaisseau par des courbes horisontales, telles que abe, qui présenteul une infexion. La longueur de la coupe horizontale moyenne abe, a'b'e', répondant au milieu de la partie de la carêne qui ext plongée dans l'eau, doit c'ire de 5 à 6 fois sa plus grande largeur ae, et cette plus grande largeur doit se trouver un peu au delà du milieu de la longueur, à complet du point b.

208. Observations rélatives ou calcul de la résistance des baleaux qui naciquent sur les ricières. Pour les baleaux et généralièment pour les corps flottants dont une partie excède le niveau du fluide, on prend (200,5°), pour A, la surface de la plus grande section transversale de la partie plongée ou comprise au-dessous de ce niveau. On néglige ainsi la résistance de l'air extrieur, qui est peu de

chose comparativement à celle de l'eau. Pour calculer d'ailleurs cette deraière résistance, on devra d'abord rechercher celle d'un prisme de mêmes section et longueur que celles du bateau, mesu-rées au milieu de la partie plongée, puis diminuer cette résistance du ;- à il e bateau a une poupe; enfin diminuer encore ce dernier résultat, selon la forme plus ou moins avantageuse de la proue, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus (206), et comme on en verra bientôt un exemple.

Ces calcula supposent d'ailleurs que le fluide est indéfini, ou a une très-grande étendue par rapport aux dimensions du bateau; ils ne peuvent s'appliquer au cos d'un bateau naviguant sur un canal ou aur une rivière, dont la largeur serait comparable à la sienne propre, et n'excédorait pas 5 à 6 fois au moins cette dernière largeur.

Selon Dubuat, on a, pour un bateau prismatique sans proue, la formule

$$R' = R \times \frac{8,46A}{2A + A'}$$

dans laquelle R est la résistance du bateau pour un fluide indéfini, caleulée comme il a óté dit précédemment, R' celle du même bateau dans un canal ou une rivière, A l'aire de la section transversale de l'eau dans ces dorniers, enfin A l'aire de la plus grande section transversale du bateau.

Lorsque le corps flottant est terminé par une proue, Dubuat représente les résultats de l'expérience par cette autre formule:

$$\mathbf{R''} = \mathbf{R}\mathbf{R'} \, \left\{ \ 1 \, - \, 0.183 \, \left( 1 \, - \, \frac{1}{q} \right) \, \left( \frac{\mathbf{A'}}{\mathbf{A}} - \, \mathbf{I} \right) \, \, \right\}$$

dans laquelle R, R', A, A' ont les mêmes valcurs que ci-dessus, R' est la résistance à calculer, q le rapport de la résistance du corps sans proue, à celle du même corps avec sa proue, calculées l'une et l'autre pour un fluide indéfini, suivant les règles du n° 206.

209. Résistances des cônes, des sphères, etc. Concavez une sphère entièro, une demi-sphère terminée par un plan diamétral et un cône droit dout la hauteur égalo le diamètre de la base circulaire, ces derniters ayant leur base perpendiculaire à la direction du nou-veuent; on aura, quo le fluido soit l'eau ou 18; ret si la vitosse est

médiocre, c'est-à-dire au-dessous de 4m,

| pour la sphère entière,                           |   | k = 0,60 |
|---------------------------------------------------|---|----------|
| pour la demi-sphère, la convexité étant en avant, |   |          |
| pour id. le plan diamétral en avant,              |   | k = 1,29 |
| pour le cône, le sommet étant en avant,           |   | k = 0,61 |
| pour id. la base en avant,                        | - | k = 1.40 |

Selon Hutton, ces nombres, déduits d'expériences pour lesquelles la surface A égalait en viron 0°°, 021, devraient être un peu diminués pour des valeurs de A beaucoup plus petites; mais on peut négliger une telle diminution qui est à peine de ; quand on compare la résistance d'une sphére de 7. D'après ces mêmes expériences, un plan minec circulaire, qui avait aussi pour surface 0°°. 201, et qui citait mû dans l'air, pequediculairement à sa direction, avec la vitesse des corps ci-dessus, donnait, pour k, la valeur 1,43; ce qui s'accorde parfaktement avec les nombres consignés au n° 208, et prouve qu'on peut les admettre avec confiance, lorsqu'il s'agit de corps qui se meuvent dans l'air avec une vitesse médiorer.

210. Loi particulère de la résistance de l'air. Lorsque la vitesse du corps, dans ce fluido, devient considérable, les valeurs de k, que nous venons de rapporter, et toutes celles qui précèdent augmentent, de plus en plus, avec la rapidité du mouvement (2001, sur aut une loi qui, pour la phère, est indiquée pra la table ci-dessous déduite des résultats de Hutton. Nous y avons sjouté, pour la commodité des calculs dans certains cas, los valeurs des racines carrées du multiplicateur & de la résistance.

Au moyen de cette table, on trouvera aisément d'ailleurs les différentes valeurs de k qui répondent à une autre surface que la sphère; il suffira de multiplier celle que lui asignent, dans chaque cas, les règles précédentes pour une médiocre vitesse, par les quotients des valeurs de k données dans la tablo et du nombre constant 0,00 qui se rapporte à la sphère. QUESTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA RÉSISTANCE DE L'AIR ET DR L'EAU.

211. Préparation de la formule pour ce cas, calcul de la densité des que. Les applications les plus ordinaires des règles précédentes concernent l'air et l'eau ; il est donc nécessaire de déterminer d'abord la valeur de la densité p (199) qui leur correspond. Nous avons vu (34) que, pour l'eau, on a sensiblement p = 1000k dans les cas ordinaires; quant au poids du mètre cube d'air, il varie (40) selon la température et la pression barométrique, et il est nécessaire de le calculer dans chaque cas particulier, comme il suit, Supposons que la température actuelle de l'air soit de 12° centigrades, et que la colonne de mercure qui, dans le baromètre (38), mesure la tension de cet air, soit de 75°, ce qui est, à peu près, la température et la pression moyennes qui répondent à l'automne et au printemps dans notre climat. Selou la table du nº 40, la densité ou le poids du mètre cube d'air à 0° de température et à 76° de pression, est de 14,2991; cherchant donc, d'après la loi de Mariotte (16 et 87), et celle de Gay-Lussac (26), quel volume occuperait cette même quantité d'air à la pression et à la température ci-dessus, nous en conclurons aisément son poids sous l'unité de volume. Supposons d'abord que la pression 0<sup>m</sup>,76 reste la même, et que la température s'élève à 12°, son volume deviendra (26), puisqu'ici le gaz est libre de se détendre sous cette pression,

$$1^{mc} + 12 \times 0^{m},00375 = 1^{mc} + 0^{mc},045 = 1^{mc},045.$$

Cherchant, de même, ce que ce dernier volume devient à la pression de 0<sup>m</sup>,75, on aura, d'après la première des lois citées, la proportion

75°; 76°;; 1 m°,045; 
$$x = 1$$
m,045  $\times \frac{76}{75} = 1$ m°,059.

Mais ce volume d'air pèse  $1^k$ ,2991; donc  $1^{mc}$  d'air pareil pèsera  $\frac{1^k$ ,2991 =  $1^k$ ,2267, et par conséquent c'est là aussi la densité de

l'air à la température de 12° et sous une pression barométrique de 75°; celle de l'eau étant 1000°, on voit que la première est environ les  $\frac{1,2267}{1000} = 0,001227$  ou  $\frac{1}{815}$  de la seconde, tandis qu'à 0° et aous 76° de pression, elle en est les  $\frac{1,2991}{1000} = \frac{1}{720}$  à très peu près.

Sons une pression plus faible que 715°, et une température plus forte que 12°, il est clair que la denité de l'air serait encore moindre que nous ne l'avons trouvée. Eu général, si nous nommons n le nombre des degrés centigrades qui indiquent, à un certain instant, la température de l'air, et à la bauleur braométrique, en centimètres, qui répond à sa tension, on trouvera, en raisonnant absolument comment en contrait de la fire dans un cas particulier, que la densité p, ou le poids du mêtre cube de cet air, aura pour valeur la quantité p, ou le poids du mêtre cube de cet air, aura pour valeur la quantité p.

$$p = \frac{h}{76} \times \frac{1^{k},2991}{1 + 0.00375 \, n}, \text{ ou } p = \frac{.0,0171h}{1 + 0.00375 \, n}$$

formule qui donnera, de suite, cette densité sans passer par la sério des raisonneunents qui précident, et qui permettra aussi de calculer la densité d'un autre gaz quelconque en y remplaçant le poids 1, 2001 de l'air à 0° et 16° de pression, par celui qui, dans la table du n° 38, répond au gaz dont il s'agit. Il est d'allieurs entent relativement aux vapeurs (3° et 3), que leur quantité est supposée rester la même, c'est-é-dire, que cette quantité n'ext ni augmentée par la vaporisation d'une nouvelle portion de liquide, ni diminuée par la vaporisation d'une portion même de la vapeur.

D'après ces données, la formule générale du nº 202, qui sert à calculer la résistance des fluides, deviendra (118), pour l'eau ordinaire,

R = 1000 kAH =  $\frac{1000}{19,618}$  k AV = 50,975 kAV kilogr., ct,pour l'air à 12° et 75°,

= 1,2267 
$$kAH$$
 =  $\frac{1,2267}{19,618}$   $kAV^3$  = 0,06253  $kAV^3$  kilogr.,

ce qui diminuera le nombre des opérations à effectuer dans chaque ces particulier.

212. Exemples concernant la navigation des bateaux sur les caneux et les rivères. Considérons un des grands bateaux qui naviguent sur la Moselle, et dont la forme, assez avantageuse, est à peu près telle que l'indique la fig. 56, en plan, coupe et élévation. Supposons que sa plus grande largeur, prise extérieurement et au niveau de l'oau ou de la flottaison, soit de 3m; que la profondeur du fond au-dessous de ce niveau, on le tirant d'eau, soit de 0m,70; l'aire A, de la section plongée dans le fluide, sera un peu moindre que  $3^m \times 0^m$ ,  $7 = 2^{mq}$ , 10, soit  $1^{mq}$ , 60 la valeur exacte do cette aire. Les bateaux dont il s'agit ont une longueur qui est environ 5 à 6 fois leur plus grande largeur; s'ils étaient sans proue ni poupe, ou que ce fussent de véritables prismes terminés par des plans perpendiculaires à leur axe, la valeur du multiplicateur & scrait (205) environ 1,10, attendu qu'ici le bateau est censé se mouvoir dans le fluide, et que la longueur AB de la partie plongée se trouvo comprise entre 3 fois et 6 fois la largeur moyenne. Mais, comme il y a une poupe, on doit d'abord (106) diminuer ce nombre de de sa valeur, c'est-à-dire de 0.11, ce qui donne k = 0.99; en outre, le bateau a une proue dont les faces latérales sont raccordées par des demi-cercles avec les flancs, et dont le dessous est un plan incliné d'environ - d'angle droit et raccordé pareillement avec le fond, on peut croire que la résistance ou la valeur de & se trouve réduite, an moins, à ; de 0,99 ou à 0,33. Nous prendrons dono définitivement k = 0,33 pour les bateaux dont il s'agit; de sorte que la résistance aura (211), pour valeur,

$$R = 50,975 \times 0,33 \times 1^{mq},6 \times V^2 = 25,20V^2$$
 kilog.

Si le bateau se mouvait dans un canal qui eut moins de 5 à 6 fois as 25,90, conformément à ce qui a été expiqué à la fin du n° 208 : le 25,20, conformément à ce qui a été expiqué à la fin du n° 208 : le contraire ayant lien ici, nous conserverons ce nombre tel qu'il est. Supposant donc que le bateau se meuve, dans une cau tranquille, arce la vitesse de 1<sup>m</sup> par seconde, on aura

$$V^2 = 1^m \times 1^m = 1^{mq}$$
, et  $R = 25^k, 20$ .

La quantité de travail que devraient dépeaser directement, par seconde, des hommes ou des chevaux, pour faire avancer le bateau avec ette vitesse, serait donc de 25,,20 % 1" = 25", 20: c'est ce qui aurait lieu, à peu près, dans les canaux intérieurs de la ville de Metz, parce que la Moselle n'y a qu'une vitesse insensi ble. Mais, s'il s'agissait de remonter la rivière dans des endroits où la vitesse de lau serait de 1",2 par exemple, en faisant toujours avancer le bleau de 11 de 12 % par exemple, en faisant toujours avancer le bleau de 12 par seconde par rapport aux rives, ce bateau étant

choqua (199) avec la ritesse relative de  $1^n, 2^n + 1^n = 2^n, 2^n = V$ , la résistance deviendrai alsur  $1^n$  S.  $2^n \times 2^n, 2^n \times 2^n, 2^n = 122^n$  environ, et la quantité de travail à dépenser , par secunde, aurait pour valeur  $122^n$ . Si, au contraire, le bateau devait descendro le même courant avec la vitesse pruper de ce dernier, il n'y aurait point de travail à dépenser, our la vitesse relative V serait nulle aussi bien que R; muis, s'il devait descendre avec une vitesse de  $2^n$ . 20 par seconde, la vitesse relative étant  $2^n$ ,  $2^n - 1^n$ ,  $2^n = 1^n$ , la résistance et le travail seraient, comme dans le premier es, égaux à  $25^n$ , 2, et  $25^n - 2^n$  respectivement; par quoi l'on voit toute l'influence qu'excre la vitesse relative du corns et da fluide.

Ces chiffres montrent aussi combien le transport des marchandises, sur bateaux, est désavantageux quand il s'agit de l'effectuer, avec une certaine vitesse, pur l'entremise des canaux et des rivières; car, à circonstances égales d'ailleurs, la résistance oroti comme le carré de la citesse relatire, et le travail dépensé par secunde comme le produit de ce carré par la vitesse absolue du bateau ou du moteur. Plus le canal sera petit d'ailleurs par rapport à la sectiun du bateau, plus la résistance sera considérable; enfin cette résistance et par coméquent le travail, augmenteront proportionnellement à la largeur du bateau et au tirant d'ess.

Ce tirant d'eau se calcule nisément, à l'avance, quand on connait le poids du bateuu et de la charge qu'il contient. En effet, nous savons (rey, la nute de la p. 24) que ce poids total égale celui du volume de fluide déplacé par le bateau, ou 1000<sup>11</sup> multiplés par ce même volume qui sera nisiconnu, et d'où l'on conclura, d'après la furme donnée de la carène du bateau, la hauteur de la flotation au -decessus du fund, ou le tirant d'éva

A l'inverse, on calculera aisément la charge du bateau quand on connaîtra son prope poids, et qu'un se donnera la hauteur dont son fond doit être abaissé au-dessons du niveau de l'eau. Supposens, par cemple, que, dans le cas ci-dessus, le poids de toute la charpente du bateau soit de 18000<sup>68</sup>, et que la longueur réduite de sa carène soit de 25° vers le milieu de la partie plungée; sa section d'eau A, étant d'ailleurs d'onvron 1=16, le vulume total du fluide déplacé sera 1=1,6 × 25 = 40°°, ot son poids 40000<sup>68</sup>; retran-chant, de ce nombre, les 18000<sup>78</sup> que pèse le baixeau, il restera 24000<sup>78</sup> pour le poids de la charge utile qui correspond au tirant d'eau de 0~70, supposé ci-dessus.

213. Exemples concernant les valants à ailettes. Les tournebroohes el les horloges, qui reçoivent le mouvement par la desonnte de contre-poids, sont aranés, comme on sait, de volants à ailettes planes et minees, fixées à l'oxtémité de tiges ou de bras montés sur des axes de rotation; ces ailettes, en se mouvant circulairement dans l'air, éprouvent, de sa part, une résistance qui croit rapidement avec la vitesse que leur imprime le poids motieur par l'inter-médiaire des rouages, et servent ainsi à régulariser le mouvement, où à empécher qu'il ne s'accélère indéfiniant comme cela surait lieu (113 et auiv.) si aucune résistance ne s'opposait à la descente du contre-poids, ou si celle que lui opposent directement la broche, les rouages, etc., s'éait constamment auv-dessous de l'action qu'il éprouve de la part de la gravité.

Soit  $A = 0^{\infty},05 \times 0^{\infty},06 = 0^{\infty 4},003$  l'aire de la surface de la palette, on aura, dans le cas présent (203), la palette étant à peu près perpendiculaire à la direction du chemin qu'elle décrit, k = 1, k pour des vitesses comprises (210) depuis 0 jusqu'à 3°.

$$k = 1.4 \frac{0.62}{0.60} = 1.45$$
 pour des vitesses comprises depuis  $3^m$  jus-

qu'à 5 mètres, k=1,4  $\frac{0.64}{0.60}=1,50$ , pour des vitesses comprises depuis 5 jusqu'à  $10^m$ , etc. Supposons, par exemple, qu'ayant cal-

culé la vitesse d'après le nombre des révolutions du volant, autour de son axe, en une minute, on ait trouvé V = 4<sup>m</sup>; on aura donc,

à peu près, 
$$k = 1,45$$
,

et (211) R = 0,0625  $\times$  1,45  $\times$  0<sup>mq</sup>,003  $\times$  4<sup>m</sup>  $\times$  4<sup>m</sup> = 0<sup>k</sup>,0044, résistance assez faible, mais qui deviendrait (210)

$$\frac{0,68}{0,60}0^{k},44=0^{k},48,$$

ou environ 109 fois plus forte, si la vitesse était de 40 mètres au lieu de 4<sup>m</sup>, et qu'il faudrait doubler s'il y avait deux ailettes do même surface, octupler au moins (208) si, en outre, les dimensions de ces ailettes étaient elles-nièmes doublées, etc.

214. Exemples relatifs au mouvement des moleurs animés, etc. On voit bien maintenant pourquoi la résistance de l'air peut être négligée toutes les fois que les corps, sans avoir une étendue de sur-

face excessive, ne possèdent pas une très-grande vitesse (90). Ainsi, par exemple, la surface de la projection verticale d'un homme ordinaire debout, étant au-dessous de 0m,4 × 2m = 0mq,80, et le multiplicateur k de la résistance qu'il éprouve, étant nécessairement au-dessous de celui 1,20 qui convient (205) à un prisme très-peu allongé dans le sens du mouvement, puisqu'ici le corps est arrondi en avant et en arrière , la résistance sera aussi moindre que 0,0625 × 1,20 × 0,8 V2 = 0,06 × V2 kil. Si done la vitesse de cet homme était de 1m par seconde, la résistance qu'il éprouverait, de la part de l'air, serait moindre que 04,06; pour 2m de vitesse, elle serait moindre que  $0.06 \times 2 \times 2 = 0^{4}, 24$ ; par conséquent aussi le travail (71), dépensé par cet homme pour vaincre, à chaque instant, une telle résistance, serait au-dessous de 0km,06 dans le premier cas, et au-dessous de 0x,24 × 2m = 0km,48 dans le second. Mais, si la vitesse était de 6m, ce qui est à peu près la plus grande vitesse qu'un coureur puisse s'imprimer d'une manière un peu soutenue, la résistance s'élèverait (210) à plus de

$$0^{k},06 \times 6^{m} \times 6^{m} = 2^{k},16$$

et le travail à plus de 2<sup>k</sup>,16 × 6<sup>m</sup> == 12<sup>lm</sup>,96; cc qui est déjà considérable par rapport au travail que peut développer l'abituellement un homme, même robuste, et nous fait ainsi découvrir l'erreur de chiffres du n° 90 où l'on a écrit 5 à 6<sup>m</sup> au lieu de 1 à 2<sup>m</sup>.

Les chevaux ne présentent pas, à l'action directe de l'air, une surface beaucoup plus grande que celle de l'homme; et comme leur forme est plus allongée, mieux disposée en tous points, la résistance (2009 égale au plus 9,04 × V\* kilogrammes; elle est donc très-faible pour une vitesse de 1 à 2 mêtres, c'est-à-dire pour celle du pas et du trot ordinaires; mais il en est autrement pour la vi-tesse de course qui, dans certains cas fort rares il est vrai, peut s'elever jusqu'il 2 et même 1 Hz; en effet on a alors

$$R = 0.04 \times 14 \times 14 = 7^{k}.84$$

et le travail par seconde = 78,84 × 14s. = 110 °°; ce qui est énorme et approche du double de la quantité de travail que fournissent ordinairement (146) les bons chevaux de rouliers marchant au pas, Aussi les coursiers les plus agiles ne peuvent-ils soutenir un semblable travail pendant plus de 8 à 10 minutes consécutives, tandis que lo cheval de roulier soutient le sien, sans se faitguer à beaucoup près

autant, durant au moins buit houres chaque jour, c'est-à-dire pendant 48 fois autant de temps que celui dont il \*sgit. Nous avons donc eu raison de dire (90 et 148) que la quantité de travail extérieur que prodoitent les moteurs animés, quand ils \*impriment al plus graude vitesse possible, peut être négligée par rapport à celle qu'ils dévajopperaient si la vitesse était moindre. On doit aussi sentir combien il importe, dans les courses rapides, de dininuer, par des moyens convenables, l'étendace des surfaces qui reçoivent le choc de l'air; de donner à ces surfaces la forme la plus avantageuse, et d'éviter surtout (204) que des draperies et ornements quelconques, ma ajustés au corps ou qui ne flotteraient pas librement, viennent présenter, ainsi que le font les voiles do navires, constamment leur concavité à l'action du courrant.

 $R=0,063\times2,5\times48V^{2}=7,56V^{2}=7^{k},56\times40^{m}\times40^{m}=12096^{k}$ 

Si, au lieu de la résistance de l'air, on considérait celle de l'eau dont la densité est euviron 815 fois plus grande (211), tous les nombres ci-dessus devraient être multipliés par 815, puisque la résistance R est, à circoustances égales, proportionnelle à la densité p du fluide.

215. Calcul de la risistance de l'air contre les boulets de canon. Pour dernier cemple, nous considérerons un boulet sphérique, en fer fondu, de 0°-13 de diamètre; la surface de projection A d'un tel boulet sera (177) de 0°-0,1076 mètres carrés, son volume de \$\frac{3}{2}\tilde{0}-0,178 \times \frac{1}{2} \times 0,0176 = 0^{-1},00176, et son poide (35) de 7507^2 \times 0^{-0},00176 = 12^{\tilde{0}},08. Ce poids surpasse un peu celui qui a été adopté au n° 178; mais on doit considérer qu'il ne s'egissist là que d'un à peu près, et que la deusité de la fonte de fer n'est pa une grandeur bien constante in parfaitement déter-

minée pour chaque circonstance particulière \*. D'après ces données, la résistance du boulet, dans l'air atmosphérique dont la température est d'environ [12\* et la pression 76\*, a (211), pour mere générale, R = 0,06253  $\times$  0°=,0176  $\times$  kV = 0,0011kV kilogrammes, dans laquelle k prend les différentes valeurs indiquées dans la table du n° 210, selon celles de la vitesse V.

Supposant, par excuple, la vitesse de l=, on aura k = 0.59 et R = 0.0011  $\times$  0.59  $\times$  1  $\times$  1 = 0.00063. Pour V = 2, on aurait k = 0.6 et R = 0.0011  $\times$  0.6  $\times$  2  $\times$  2 = 0.00264; continuant ainsi, on pour former cette table:

Vit. 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m Rés. 04003, 04011, 04025, 04045, 04073, 04103, 04104, 04103, 04305, 04305, Vit. 25m, 50m, 75m, 100m, 100m, 100m, 500m, 200m, 000m, 000m, 600m Rés. 04461, 14808, 4433, 7481, 12455, 1347, 344, 794, 1744, 2814, 4004

On voit, par cette table, qu'à 125 mètres de vitesse, l'effort de l'air, contre le boulet, égale euviron le poids de ce boulet; qu'à 200°, il en est près du triple; qu'à 300 mètres de vitesse, la résistance surpasse 22 lois ce même poids. Si le diamètre du boulet n'était que le ş'à de », 15 ou 3°, la surface A qu'il présente à 1° action de l'air, eatr réduite au neuvième de sa valeur relative à 0°°, 0176 ou à 0°°, 00196; par conséquent, à égalité de vitesse, la résistance scrait aussi réduite au neuvième de la valeur qu'indique la table. Si ce même diamètre n'était que le ş' de 0°°, 15 ou 3°, la résistance serait réduite au qu'au de suleur. Le boulet chant toujours en fonte de fer, son poids diminucrait dans une proportion bien plus grande encore : il serait seulement ş', 12°,08 = 0°,469 pour le diamètre de 8°, et ş', 12°,68 = 0°,1014 environ pour celui de 3°.

Ces circonstances tiennent évidemment à ce que les robusses et les poids des aphères homogènes (33) sont entre our comme les cubes des diamètres, et que les surfaces de leurs grands cercles, représentées par A, sont simplement entre elles comme les carrès de es mêmes déamètres. Enfin, si, au lieu d'être en fonte de fer, les boules étaient en bois, ou en toute autre substance unoins dense, leurs poids d'ininversient en conséquence, unais la résistance de l'air restrait.

<sup>&</sup>quot;Il paraltrait que la demité des boulets français, tels qu'on les fabriquait autrefois, est eulement de 7166 kil., le mètre cube, landis que celle des boulets anglais sèrail 7435°, cuviron dy plus forte (voyez le Mémoire déjà cité n° 200); ce qui doit tenir en partie au mode de coulage et de fabrication.

là même pour un même diamètre, parce qu'elle ne dépend que de la forme et de l'étendue de la surface du corps.

RÉSISTANCE DES FLUIDES IMPARFAITS ET INDÉFINIS, OU PÉRÉTRATION DES CORPS DURS DANS LES CORPS MOUS.

216. Considerations préliminaires. Nous avons déjà dit (200, et. 29) ce qu'on devait entendre par les unots finides imparfaits; nu sus avons aussi prévenu que leur résistance ne suit pas la même loi que celle des fluides d'une mobilité parfaite, et que les expériences connues portent à la considérer comme tout à fait constante à partir de l'instant où le mobile est convenablement enfoncé dans le milien; enfin nous avans s'jonté que cette même résistance parait être, notamment pour les corps durs sphériques, proportionnelle à l'étendue de la projection transversale CD (flg. 45) du corps sur un plan perpendiculaire au mouvement; pruposition qu'un peut aussi admettre, en attendant de nouvelles expériences, pour les premiers instants de l'enfoncement d'un corps dur dans un milieu résistant qui serait terminé par une surface perpendiculaire à la direction du muuvement, pourru qu'on ne prenne que la projection transversale de la portiun de surface déjà enfoncée dans ce milieus.

Il est certain que ces propositions n'auraient plus lieu pour des corps quelconques, nutamment pour des cylindres ou des prismes très-allongés dans le sens du mouvement, parec que l'adhérence et le frottement sur les faces latérales acquerraient une certaine in-dennce (200. 17); nous avons déjà cu occasion d'en faire la remarque dans le n' 107, et c'est ce que nous démontrerons, d'une manière plus positive, quand nous en serons rema si l'exannen particule de la résistance des outils et de la furme la plus avantageus à leur douner, selon les circonstances; nous préten-lons seulement lei rapporter les résultats principaux des expériences faites sur la pénétration des boulets dans diverses substances cunsistantes, afin d'uffirir de nouveaux exemples de l'application des principes contenus dans les Préliminaires et concernant ce mode d'aption des forces.

217. Formule pour calculer la résistance. Nonmant, en général, R la résistance totale exercée, par le milieu, contre le mobile, supposé toujours assez dur pour ne pas être déformé sensiblement pendant toute la durée de la réaction; appelant d'ailleurs d son diamètre; cetto résistance R, calculée pour un même milieu compressible et homogène, sera donc proportionnelle à

$$\frac{1}{2}\pi d^3 = \frac{1}{2}8,1416 d^3 = 0.7854 d^3$$

- rétant le rapport de la circonférence du cercle à son diamètre; et, en raisonant comme au n° 202, ou trouvera que, pour avoir sa valeur absolue dans chaque cas particulier, il faudra encore multiplier ; r d' par un certain facteur k relatif ici au degré de dutreté ou de consistance du milieu, et qui représentera, en kilogrammes, la pression sur l'ansité de surface de la projection transversale du corps, por excemple sur l'unitére carré, d'étant exprimé en mêtres linéaires, ou sur un centimètre carré, d'étant exprimé en centimètre linéaires.

On remarquera en outre que, si le milieu est tellement consistant que le passage du corps ne se referme pas immédiatement en arrière à mesurc qu'il s'y eufonce, ce corps sera de plus pressé, dans lo sens du mouvement et par l'air atmosphérique, en vertu d'un effort mesuré (37) par environ ; # do X 10330 kilog., do étant ici estimé en mètres carrés, ainsi que nous l'admettrons dans tout ce qui va suivre. Mais la valeur de cet effort est, comme nous le verrons à l'instant, tout à fait négligeable par rapport à la résistance qu'opposent la plupart des substances cohérentes au mouvement des corps; c'est pourquoi nous nous dispenserons d'en tenir compte dans la question dont il s'agit. Nous pourrons done prendre, pour base de nos calculs et en négligeant d'ailleurs les effets qui se produisent avant l'instant où la résistance a atteint sa valeur maximum, ce qui sera permis toutes les fois que l'enfoncement total excédera 8 à 10 fois au moins le diamètre du projectile, uous pourrons, dis-je, nous servir de la formule générale

$$R = k \times \frac{1}{4} \pi d^3 = \frac{1}{4} k \pi d^3 = 0.7854 kd^3$$
.

métaux et les maçonneries, pour permettre de déterminer, avec une exactitude suffiante, la valent du multiplicateur k qui représente la dureté des milieux. Nous rapporterons néanuoins ici, à cause de leur grande utilité, quelques-unes des valeurs qui oni, à té calculées avec beaucoup de soin, par M. le chef de batillon du génie Augoyral, dans son important Mémoire cité page 190, en observant que celle qui concerne les balles de plomb n'est applicable qu'autant que la réaction ne serait pas suffisante pour déformer ces balles pendant la durée de l'enfoncement; car leur aplaissement consomme une partie de la force vire qu'elles possédaient avant de préstret dans le milieu, et fait croitre, en outre, la résistance tout au moins en raison de l'accroissement de la surface variable, qui en évalte. Enfin, nous devons aussi remarquer qu'il s'egit de milieux qu'i ont de très-grandes dimensions par rapport à celles des projectitles.

| Désignation du milieu, etc. | Résistance pour 1 | mêtre |
|-----------------------------|-------------------|-------|
|                             | carré de surfa    | ce.   |
|                             |                   |       |

| Terres légères rassises depuis longtemps; balles de |           |        |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| plomb non déformées, vitesse de 200m, k =           |           |        |
| Terres de parapets anciennes; boulets de fer, k =   |           |        |
| Mêmes terres nouvellement remuées, et damées, k =   | 1520000 - | 147,1. |
| Chène très-sain et très-dur, $k =$                  | 3200000 - | 503,4. |
| Vieux chéne passé,                                  | 4500000   | 435,6. |
| Orme sain et dur, dans la direction des fibres, k = | 4930000   | 477,3. |
| Bols de sapin,                                      | 2860000 - | 276,9. |
| Maçonnerie de briques, $k =$                        | 9040000 - | 875,1. |
| Maçonnerie en moellons avec parements de pierres    |           |        |
| dures ,                                             | 13000000  | 1290,2 |

Ce dernier résultat est une réduite ou moyenne entre plusieurs agures et us laquelle il reste enore beaucoup d'incertitude; il semble, en effet, que, dans de parciis cas, il conviendrait d'estimer réparément la réjatance pour le parement dur et pour l'intérieur des unaçonneries, attendu que les circonstances du mouvement changent sécessircuent dans le passage du projectile, d'au milieu dans un autre. On pourra néammoins l'admettre en attendant de nouvelles expériences plus précises; et, dans tous les cas, les résultats rapportés dans le tableau serviront à donner que idée de la résistance on de la dyreté comparée de certains corps. Nous verrons bientôt d'ailleurs comment ces mémes resistats ont pu d'ere dédaits.

environ ; per conséquent son poids aura aussi pour mesure la quantité  $\frac{1}{d} \times \frac{1}{\eta} \pi d^{\lambda} \times D$ , D étant la densité (38) de la matière qui le compose. Enfin nous aurons  $R = k \times \frac{1}{\eta} \pi d^{\lambda}$ ; donc l'égalité ci-dessus revient, en divisant chacunc de ses parties par le double  $\frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\eta} \pi d^{\lambda}$  de surface du grand cercle de la sphére, à celle-ci,

$$\label{eq:ddd} \begin{tabular}{l} $\frac{1}{3}$ $d D V^2 = k E g $; $ d'où $E = \frac{'d D}{3kg} V^2, \end{tabular}$$

dans laquelle q = 9m,8088, comme on sait.

Considérant, par exemple, le boulet de 24, du nº 175, qui est animé d'une vitesse de 500°, et supposant qu'il s'agisse de connaître son enfoncement dans le bois de chène dur, on aura (35 et 218), d = 0°, 13, D=7200°, Y=500°, g=9°,81 et k=5200000°a, en nombres ronds, et par conséquent,

$$E = \frac{0^{m}, 15 \times 7200^{k}}{8 \cdot 9^{m}, 81 \cdot 5200000^{k}} \times (500^{m})^{3} = \frac{0.5 \cdot 72}{9, 81 \cdot 52} 25 = 1^{m}, 76.$$

Telle serait donc, à peu près, la profondeur totale de l'enfoncement du boulet dans le bois de chêne.

S'il s'agissait de calculer la profondeur de la péndiration relative à l'instant où le projectile aurait perdu une portion quelconque de sa vitesse, ou la trouverait de même, par la formule ci-dessus, en remplaçant V par cette vitesse perdue; car le principe des forces vives (187) s'applique à un instant quelconque du mouvement.

On convoit bien d'ailleurs comment M. Augoyat est parvenu à calculer, d'après le résultat des expériences connucs, les valeurs du multiplicateur k pour les différentes substances pénétrables; car l'égalité d'DV = kEg donne aussi

$$k = \frac{dDV^2}{3Eg};$$

de sorte qu'ayant déterminé exactement la valeur de la vitesse V par les moyens qui seront enseignés plus tard, aiusi que les valeurs de la pénéritation correspondante et totale E, il est facile d'en conelure celle de k.

220. Principe relatif au rolume de l'impression. On remarquera que, puisque la résistance R est proportionnelle à la surface de la projection transversale ; ard du mobile, la quantité de tracuil R X E développée, par cette résistance, contre le mouvement, est, de son

colé, proportionnelle au colume ; r.d' X E de l'impression ou du vide laisé, en arrière du boulet, a mesure qu'il chemine dans l'intérieur du milieu; car ce vide peut être cousidéré, à très peu près, comme un cylindre droit à base circulaire, en négligeant la petite différence provenant de la portion hémisphérique située en avant, par rapport au surplus de ce vide. Mais on peut démontrer la prosition généralement en admettant, selon ce qui a déjà étô observé ci-dessus (216) et conformément à l'opinion de plusieurs sarants, quis et rouve également appuyée du résultat de quelques expériences spéciales 7, que la résistance demeuro proportionnelle à l'étendue de la plus grande section transversalo de la surface en contact avec le milieu, même dans les premiers instants de la pénération.

Il est facile de voir en cliet, par un raisonnement analogue à celui dun ri 86, que, si le mobile est lancé perpendiculairement à la surface qui limite le milieu, et que e soit, à un instant quelconque, la quantité rèt-petite dont ce mobile s' y enfonce, et enfia
que a soit la moyenne valeur correspondante de la plus grande section transversalo de l'impression, a X e sera aussi la mesure du
petit accroissement de volame de cette même iunpression ou du
vide formé par le projectile dans le milieu. Mais le petit accroissement du travail, pendant la durée de l'instant dont il s'agit,
cst ka X e (172 et 217); donc la nomme de ces petits evolumes, ou le
volume total et effectif du vide, est proportionnelle à la nomme de
quantités de tracuil partielle correspondantes, ou au travail total déceloppé, dans les divers instants, par la résistance cariable du milieu,
contre le projectile.

Le même raisonnement serait d'ailleurs applicable aux corps d'une forme quelconque, synétriques par rapport à un axe, et qui seraient mus dans la direction de cet axe, si on pouvait admettre, pour de tels corps, le principe relatif à la loi de la résitance; ce qui, je le répête, ne serait pas exact dans tous les cas.

221. Méthode pour calculer la profondeur et la durée des petites impressions. En supposant vrai le principe ci-dessus, pour les corps

<sup>\*</sup> Foyez, dans la nouvelle Architecture hydraulique de M. de Prony, tom. 1, p. 219, et dans la note (2) de l'Architecture hydraulique de Belidor, tom. 1, p. 76, nouvelle édition de M. Navier, une théorie particulière du choc, d'après D. G. Juan, savant espaguol qui a écrit, une les applications de la Mécanique à l'art maritime.

sphériques, comme il partit effecțivement l'être alors, on voit qu'un n'aura pas besucoup plus de difficulté pour calculer la profondeur de l'impression, dans le cas où le projectile pénétrerait très-pen dans le milieu résistant, que dans celui où il s'y enfoncerait d'une quantité très-appréciable, et telle qu'on pût considérer sensiblement le volume du vide comme un cylindre de même secotion que la projection transversale du mobile, et ayant pour longueur la profondeur totale de l'impression.

En effet, si nons nommons B le volume de cette impression, le travail correspondant aura pour valeur kB; de sorte que, selon le principe précédent, on aurait aussi

$$\frac{P}{g} V^2 = 2kB ; d'où B = \frac{PV^2}{2kg};$$

formule qui donnera le volume de l'impression maximum relative à une vitesse initiale V du projectile, et d'où l'on déduira ensuite aisément la profondeur de la pénétration totale par les principes de la Géométrie élémentaire; car on apercevra tout d'abord si le volume B surpasse ou non le volume de la demi-sphère antérieure du projectile ou 1/2 xd3. Dans le premier cas, B se composera d'une portion cylindrique, de diamètre d, et de l'hémisphère qui la termine ; retranchant donc le volume de cette hémisphère . de B. on anra le volume et par suite la longueur de la portion cylindrique; augmentant cette longueur de ; d, on obtiendra la profondeur totale de l'enfoncement, Dans le second cas, l'impression se réduira à un segment sphérique ayant une seule base et dont la flèche se calculera, par tâtonnement, selon les règles de la Géométrie : c'est-àdire qu'on fera diverses suppositions sur la valeur de cette flèche, et qu'on calculera les volumes des segments sphériques correspondants pour les comparer au volume B de l'impression, qui a été trouvé par les premières opérations.

Considérons, par exemple, le boulet de 24 dont il a été question ci-dessus, et supposons qu'il soit lancé avec une vitessé de 250 culement, dans le même milieu; on aura, en supposant P = 12 comme au n° 175,

$$B = \frac{12^k \times (250^m)^2}{19^m, 62 \times 5200000^k} = \frac{2 \times 625}{3,27 \times 52000} = \frac{62,5}{327 \times 26} = 0^{mn},00735.$$

Le volume de la sphère entière du projectile a été trouvé (215)

de 0 ° ,00176, lequel est beaucoup au-dessous de la valeur de B; retranchant donc, comme nous venons de le dire, ‡ 0 ° ,00176 ou 0 ° ,00083, de ° ,00738, le reste 0 ° ,00478 rea le volume de la partie cylindrique de l'impression; divisant cusuite en volume par la surface 0 ° ,0176 du cercle de base de ce cylindre (177), o noitiendra, pour sa longueur, 0 ° ,368, à quoi il faudra ajouter la moitié du dismètre 0 ° ,15 da buulet, pour obtenir la profondeur totale de l'enfoncement, e qui donne 0 ° ,413

Si le volume B de l'impression eût été, au contraire, moindre quo 0º-,00088, il cât L'allu opérer par tàionnement ainsi qu'on l'a expliqué; mais nous ne saurions nous arreter ici à douner un exemple de ce calcul qui ne présente guère plus de difficulté, et qui sera principalement utile dans les cas où le projectile sera mid d'une faible vitesse, ou viendra choquer directement un corps dont la dureté sera comparable à la sienne propre, tel que où fer forgé, de la pierre, etc. Ce même calcul servira aussi à déterminer, d'a-près des expériences bien faites, la résistance à du milieu sur l'unité esturface il in e s'agiri que de mesurer, avec une grande précision, le volume B de l'impression pour chaque cas, afinsi que la vitesse V du projectile à l'instant où il va frapper normalement la sviface qui limite extérieurement le milion.

Quantà la durée de l'impression, il faudrait, pour l'obtenir, calculer séparément sa valeur pour l'untervalle ol la résistance R varie, et pour celui où cette valeur reste constante. Ce dernier cas ne présente pas de difficulté, aimsi que nous l'avons déja observé (21) de c'l'autre se traiterait par la méthode du n° 134; mais, comme nous aurons occasion, un peu plus loin, de résoudre des questions absolument analogues, nous nous contenterous d'y renvoyer le lecteur \*.

$$\ell = a \times arc \left( \sin \frac{e}{aV} \right), \quad v^a = V^a = \frac{e^a}{a^a}, \quad e^a = \frac{MV^a - Mv^a}{4\pi d} = a^a (V^a - v^a);$$

d'où il sera aisé de déduire, soit au moyen des tables connues, soit par une extraction de racine carrée, la valeur des quantités f, vou s, quand on se dongera l'une quelco-que d'entre elles. On aura de même, en nommani T, E la durée et la profondeur totalen-

On troven, par les principes des calculs tramocapiants, que, quand le volume total el limperasion est l'hespeti par rapport à cui du projectic, ce qu'arrive dans bestacosp de directatifices, on «, en sommant e la profondur de l'impression, à un instato et qui répond un montre l'el excendés coincide depuis le commercement de l'excellent estables de l'impression de l'excellent estables de l'impression de l'excellent estables de l'impression de l'excellent estables de l'excellent e

222. Observations concernant la dureté du projectile et l'épaisseur du milieu. On ne duit pas perdre de vue que nos calculs supposent au projectile une dureté telle qu'il ne change pas de forme, d'une manière sonsible, en s'enfouçant dans le milieu résistant. Dans le cas contraire, une portion plus ou moins notable de la force vive, dont il était animé avant son entrée dans ce milieu, serait employée (161 et 218) à produire ce changement de forme; il arriverait aussi, dans le même cas, que l'aplatissement du projectile ferait, comme nous l'avons déjà observé, croître la surface, sur laquelle s'opère la résistance et par suite cette résistance elle-même, suivant une loi qu'on ne pourrait apprécier sans des expériences spéciales sur la dureté propre de la matière du projectile : ce cas arrive, en particulier, pour les balles de plomb qui s'aplatissent à mesure qu'elles pénètrent plus avant dans l'intérieur des terres, des bois, etc.; aussi faudra-t-il bien se garder d'y appliquer les calculs ci-dessus, sauf pour de três-faibles vitesses, ou pour des milieux peu résistants.

Nous avons également supposé que l'époisseur du milieu, dans le sens du mouvement, était assez grande pour qu'il ne fût pas traversé entièrement par le projectile; lorsqu'il en est autrement et que ce milieu est limité par deux faces perpendiculaires au mouvement, la force vire du projectile est seulement, en partie, employée à vaincre la résistance de ce même milieu, et celle qu'il en conserré, après en être sori, sert à le faire cheminer plus avant dans l'air. Consaisant l'épaisseur du milieu et la valeur de k qui lui correspond,

de l'impression ,

$$T = \frac{\pi a}{s} = \frac{\pi E}{sV}$$
,  $e = aV$ , dans lesquelles  $a = \sqrt{\frac{Bd^2}{6kg}}$ ,  $g = g^m$ ,8888,  $e = 3$ , 1416.

La formule, qui danse T au norpe de 4, montre que, quand le volume de la plus grade in impression en, comme que le majore, négligate hy per report a volume da propectie, la duréé de cette impression el, circuit sensiblement indépendant de sa pretudent, aintent au choi de des cette impression devient sensiblement indépendant de sa pretudent, aintent au choi de deux corps quebosques, quand l'impression et indipendant de sa partie, qui tatest distincte partie, est analysa l'est écrit de la comme de l'est de la comme de l'est de la comme de l'est de la comme del la comme de la comme del la c

on trouvera aisément la force vive qui reste au projectile : elle sera égale (137) à la force sire primitire, diminuée du double de la quantité de travail qui est relatire à l'épaisseur traversée, et qui a pour mesure le produit de la résistance k, sur l'unité de surface, par le volume total de l'impression, formant i un réritable equindre.

DES 1018 DE L'IMPRESSION BANS LES MILIEUX TRÈS-CONSISTANTS ET D'UNE ÉTENDES LIMITÉS.

223. Influence de l'inertie et de la flezibilité des milieux dont le mouvement est géné par des obstacles. Nos calculs supposent que la masse du milieu soit très-grande par rapport à celle du projectile, et que, si ce milieu compose un corps solide peu épais, tel qu'une planche de bois, cette planche ne fléchisse pas, d'une manière sensible, pendant l'impression. En effet, dans le cas contraire, une portion de la force vive primitive serait employée à vaincre l'inertic des molécules du solide ou à produire sa flexion; cette portion aurait pour valeur (97 et 138) le double du travail que devrait développer, dans le sens du mouvement du projectile et au point où il agit, une force de pression quelconque pour amener la pièce au même degré de tension finale. On en tiendra donc aisément compte quand on aura observé cette flèche par expérience, ou qu'on l'aura déterminée à l'aide du calcul, ce qui n'est nullement impossible comme noas le verrons plus tard, puisque nous connaissons ici la loi que suit la pression. Quant à la portion de la force vive du mobile, qui est employée, dans le même cas, à communiquer une certaine vitesse aux molécules du milieu, elle sera d'autant plus grande que la masse de ce milieu sera moindre, et que son mouvement sera moins empêché par des obstacles étrangers. Nous verrons bientôt comment on peut calculer cette portion de force vive quand le milieu a la liberté de se mouvoir en tous les sens ; examinons d'abord ce qui arrive dans le cas où son mouvement général est empêché par quelque obstacle solide, et tâchons de démêler le rôle que jouent séparément l'inertie et la force de ressort des parties.

Supposons, par exemple, que la planche ci-dessus qui cónstitue le milieu solide, soit appuyée, à ses extrémités, contre deux poteaux invariables; elle s'opposera donc au mouvement d'une balle qui s'y enfoncerait, fion-sculement par sa force de reasort, mais aussi jar l'inettie de ses différentes penties: néamuoins; comme à l'instant où l'enfoncement de la balle cesse, la flexion est aussi à son marimum et la visce nulle, l'inertie des parties de la planche qui, dans les premiers instants de la flexion, a absorbé de la force vive, a dù ensuite (141) et lors du ralentissement de la vitesse, restituer cette même portion de force vive; de serte que, dans la réalité, il n'y a cu, à l'instant dont il s'agit, de consommée que la quantité de travail nécessaire pour produire l'enfoncement et la flexion.

La force vive, primitivement possédée par la balle, se treuve donc égaler le double de cette quantité de travail, que, par hypothèse, on sait estimer; car les potesux qui sont des masses infibranlables et très-grandes, par rapport au projectile, n'ent, par cela même (180 et 183), rien ou très-peu absorbé. Ainsi en pourra encore, pour l'instant dont il agit, calculer l'enfoncement total, qui, d'aillens, sera nécessirement un peu umoidre que dans le cas où la planche serait appuyée solidement dans toutes ses parties, en serait suffissamment épaisse pour ne pas féchir.

224. Influence de l'élasticité du milieu. Si le ressort de la planche ci-dessus n'a pas été détruit par suite de sa flexion générale, cette planche reteurnera en arrière, et exécutera, autour de sa pesition primitive, une suite d'oscillations (19) de plus en plus petites, et qui finirent bientôt par s'éteindre, attendu les résistances de toute espèce qui s'opposent à ce mouvement. Si denc la balle s'est tellement enfoncée dans la planche, que la compression et le frettement qu'elle y éprouve, suffiscnt pour l'empêcher d'en sortir lers du mouvement général de reteur, elle exécutera une série d'oscillations avec cette planche; de sorte qu'au bout d'un certain temps, la force vive employée à mettre en jeu la force de ressort de celleci, n'en sera pas moins perdue inutilement pour l'impression. Je dis inutilement, bien qu'il soit évident qu'à l'instant où la planche revient en arrière avec une vitesse croissante, la balle, qui était au repos, résiste par son inertie et reçoit, à sen teur et de la part du milieu, un choc qui tend à l'y ensencer un peu plus qu'elle ne l'était d'abord; mais, comme la vitesse rétrograde de la planche diminue de plus en plus, et que la balle résiste à ce ralentissement (66) en vertu de son inertie, il arrive bientôt aussi qu'elle tend à s'en séparer avec la vitesse centraire qu'elle a acquise ; or . si sen inertie est, à cet instant, vaincue par le frettement, etc., qu'elle épreuve de la part du corps, elle a dû l'être aussi dans la

première période du retour ; de sorte qu'eu réalité, l'enfoncement n'a pas dù augmenter; et attendu que les mêmes raisonnements a'splijquent aux occillations suivantes, il est libeu rvai de dire que le travail, recélé jar la force de ressort de la planche, a été onnemmé sur des résistances étrangères à l'impression. Ainsi dono, quoique le milieu soit plus on moins élastique, la force vive possédée d'abord par la balle, se trouvera partagée, à peu près, comme on l'a dit ne 223.

Quand, au contraire, la balle se détachera de la planche, lors du mouvement de retour, co qui arrivera gienéralement toutes les fois que l'impression sera pen profonde, cetto balle sera, conformément à ce qui a été admis aux nº 97, 115 et saiv., projetée en arrière avec une certaine vitesse (toutéois la force vive correspondante sera une bien faible portion, non-sealement de celle que possédait dabord la balle, mais même de celle qui a été absorbée par la flexion générale de la planche; car le projectile quitte cette planche précisiement à l'instant où elle a acquis sa plus grande vitessed er tetur, et où elle a ainsi converti, es force vive et pour son propre compte, la naigure partie du travail qu'avait absorbé sa force de resort.

On peut donc aussi afirmer que l'accroissement de l'impression, résultant du choc en retour, est également une quantité très-faible; de sorte qu'on pourra, dans bien des cas, admettre que la force vice tristiale du projectile se compose assilement du double de la quantité de tracail qui répond cé à la faction pistrale et au colume de l'impression, comme dans le cas où la planche est sans clauticité (283). Cette relation servira d'ailleurs à calculer la profondeur de l'impression quand on sera certain que cette impression persiste, ou que l'élasticité du milleu a été complétement détruite dans l'undroit même où celle s'est opérée; autrement, en effet, la vitesse restituée à la balle pourrait être très-appréciable, et sa force vive très-comparable à sa force vive primitive.

225. Conclusions relatives à la pentiration des milieux flexibles retenus par des obstacles. On voit, par l'examen qui précède, que la force vive primitive du projectile sera composée, dans tous les cas, et de celle que couserve co projectile après le choq, et du double de la quantité de travail qui a été absorbée tant pour produire l'impression persistante, que pour imprimer à la planche la

vitose et la ficzion qu'elle conserve à l'instant où elle est quittée par la balle. Or l'expérience prouve que la vitese de retour de la balle est généralement très-faible par rapport à celle qu'elle possédait d'abord, si ce n'est quand cette dernière est elle-même fort petite, et que la matière des corps qui se choquent est suffisamment roide et élastique pour que l'impression mazimum soit, pour ainsi dire, insensible; ce qui n'est pas le cas que nous avons spécialement en vue ici.

Ou peut donc admetfre généralement que la majeure portion de la force vive que possédait primitivement le projectile, a été cousommée effectivement, soit à produire l'enfoncement du milieu ou l'aplatissement de ce projectile, soit à infléchir ce milieu d'une manière permanente, s'îles dépourvu de l'élassicité nécessaire pur reprendre sa forme primitive, soit enfiu à lu imprimer, dans le cas contraire, des oscillations ou des vibrations, plus ou moins rapides, plus ou moins étendues.

Nous sommes entrés dans tous ces détails, afin de bien faire voir comment la force vive se consomme ou se détruit, inévitablement et saus retour, dans la réaction des corps, et pour éclairer, de plus en plus, les principes théoriques que nous avons exposés dans les Préliminaires, notamment ceux qui concernent la communication du mouvement, lesquels trouvent des applications nombreuses dans les questions que présentent la pratique des arts et l'établissement des machines. Ces mêmes considérations serviront aussi à faire pressentir, à l'avance, les résultats de certains phénomènes, ou à apprécier certains effets plus ou moins compliqués de l'action des forces, qu'il serait impossible, en aucune manière, de soumettre à un calcul rigoureux; et elles empêcheront, tout au moins, de commettre des fautes graves, quand il s'agira d'établir des projets dont les résultats se fondent sur les données de la Mécanique. C'est dans cette vue que nous allons ajouter quelques développements à tous ceux qui précèdent, concernant la réaction des corps solides libres.

226. De la piestration des militux limités et entièrment libre.
Nous avons supposé jusqu'ici que la masse du milieu soit trè-grande
par rapport à celle du projectile, en sorie qu'il n'en reçoive aucun
mouvement sensible, ou qu'syant des dimensions finies, il soitetleighent pappyé, en certains points, contre des obstacles, que les

parties voisines de celle où se fait l'impression, prennent seules un mouvement général de flexion, dépendant, soit de l'intensité de la force de réaction, de la pression exercée par le projectile, soit de la durée même de cette réaction ou de la profondeur de l'impression. Or il et essentiel de renarquer que cette flexion aux également lice quand la pièce choquée sera parfaitement libre de se muvoir dans les sens du chemin suir jur le projectile, ainsi qu'il arriverait, par exemple, si cette pièce était simplement suspendue à l'extrémité d'une corde trè-flexible.

En effet, le mouvement serait d'abord communiqué aux parties voisines du point où se fait l'impression, et il ne se prospagerait que successivement et progressivement aux parties les plus éloignées; celles-ci résistant done par leur inerite, et demeurant un instant stationnaires, tandis que les autres ont déjà reçu, en grande partie, le mouvement du projectile et cheminent en avant, il est clair que la pièce doit nécessirement l'échèr à mesure que ce projectile s'y ensonce, et fléchir d'autunt plus quo la masse, et par conséquent l'inertie des parties reculées, sont plus considérables.

Ainsi, dans le cas dont il s'agit, les choses se passent, en réalité, à très-peu près comme si le corpe feint japuye contre des obtates fixes vers les parties éloignées du centre d'impression, si ce n'est qu'immédiatement après l'instant de la plus grande flexion, et attenda la grande force de cohésion qui unit entre elles toutes les molécules du milieu, la vitesse se trouve propagée ", du centre d'action aux extrémités, de telle sorte que les différentes parties se sont mises en harmonie de mouvement avec la masse du projectile, conformément à ce qui a déjà été expliqué (155 ét suiv.) La formule din n' 156 donners donc la vitesse commune dont il s'agit, et celle du n' 161 la portion de la force vive du projectile, qui a produit l'impression, la flexion ou tout autre changement d'état moléculaire éprouvé, par les deux porps , à l'instant où cette impression a tellet us a limite.

pression attenut sa immte.

Par conséquent, si le milieu résistant est sans élasticité on a
perdu sa force de ressort à ce même instant, et que la dureté du
projectile soit d'ailleurs très-grande par rapport à la sienue propre,

la portion de force vice  $\frac{M'MV^2}{M+M'}$  dont il s'agit, et dans laquelle M' re-



<sup>\*</sup> Voyez, plus has, les nºº 231 et 232.

présente la masse entière du milieu, cette portion, dis-je, se trouera alors égaler le double de la quantité de travail relative (221) au volume total de la pénétration du projectile dans l'intérieur de ce milieu, plus au double de celle qui a été absorbée pour produire la flexion générale et permanente de ce même milieu.

Cette dernière quantité de travail, qui pourra s'estime à peu près comme dans le cas (223) où le milieu est retenu par des obstacles fixes, sera d'ailleurs négligeable toutes les fois que ce milieu aura asset d'épaisseur, asset de roideur, pour ne pas éprouver de fickvin générale sensible, et qu'il sera asset mou, par rapport au projectile, pour que ce dernier puisse s'enfoncer, d'une quantité plus ou moins considérable, dans son intérieur, sans en être expulsé (224).

227. Du cas où le milieu libre est fiexible et élastique. Si le corps solide, qui constitue le milieu résistant, conserve, à l'instant de la plus grande flexion, assez d'élasticité pour retourner vent la forme générale qu'il avait avant le choe, sans en avoir assez pour l'impression soit complétement effacée et que les corps se séparent immédiatement, il se passera des choses absolument analogues à celleq qui ont lion (224), pour le cas où le milieu est reteun fixement par les extrémités ; c'est-à-dire qu'il ne reprendra pas instantamients aforme définitive, et qu'il n' parriendra qu'après une série d'oscillations ou de vibrations de plus en plus faibles et relatives à as force de ressort, oscillations en vertu desquelles il arrivera que, tantôt ce seront les extrémités qui marcheront en avant, et tantôt le point où a commence l'ébranlement

On voit aussi qu'une certaine portion de la force vive du projectile aura été employée à produire ces oscillations et le mouvement général de transport du milleu, etc. Mais, comme il n'existe point ici d'obstacles extérieurs, le travail absorbé par la flexion aura servi, en majeure partie, et après les oscillations terminées, à augmenter la vitesse générale ou la force vive du milieu; de sorte qu'on peut admettre que la force vive nituide du projectile se trouve simplement décomposée, après le chec, en deux parties, dont l'une égale le double de la quantité de travail relaties au volume total de l'inpression ou de l'enfoncement produit par ce projectile, et l'autre à la sonime des forces vives finales conservées à la fois par les deux corps. Cette somme de forces vives se calculant d'ailleurs encorpe. au

in any Cross

moyen de la formule du n° 156, puisqu'iel les corps sont censés ne pas se quitter après l'impression (159), il en résulte nécessairement

que la perte de force vive (161) 
$$\frac{\rm MM'V^2}{\rm M+M'}$$
, sera aussi égale au double

de la quantité de travail nécessaire pour produire cette impression, comme pour le cas où le milieu est sans élasticité, et ne reçoit d'ailleurs aucune flexion générale sensible.

228. Applications et formules particulières relatives au pendule balistique. Ces dernières circonstances se présentent, entre autres, dans les expériences qui ont pour objet de déterminer directement la vitesse initiale des boulets de eanons au moyen du pendule balistique, dont nous donnerons la description dans la seconde partie de cet ouvrage. Il nous suffit ici de savoir que ce pendule consiste tout simplement en un gros bloc de bois suspendu verticalement à des tiges très-minces, de manière à avoir toute liberté de se mouvoir à l'instant où il est choqué et pénétré par la masse du projectile qu'on lance perpendiculairement à une de ses faces. Or on voit, d'après ce qui vient d'être dit, que, non-seulement on pourra calculer sa vitesse U, à l'instant de la plus grande impression, ou de la pénétration complète du boulet dans son intérieur, quand on connaîtra la dureté k de ses parties (218) ainsi que la vitesse d'arrivée V du projectile, mais qu'on pourra, à l'inverse, calculer cette dernière vitesse au moyen de la première, par l'égalité (M-M') U == MV du nº 156, et déterminer pareillement la valeur du multiplicateur k de la résistance, à l'aide de cette autre égalité (219 et 226)

$$\frac{M'}{M+M'} \times MV^2$$
 ou  $\frac{P'}{P+P'} \times \frac{P}{g} V^2 = 2k \times \frac{1}{4}\pi d^3 \times E = \frac{1}{2}k\pi d^3 E$ ,

quand on connaîtra en outre, d'après l'expérience, la valeur de la pénétration totale E subie par le pendule.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse encore du projectile des nº 175 et 219, lance, arec la vitese de 500 mètres, contre un bloc de bois de chêne perant 1800<sup>18</sup>; la vitesse U, imprimée à ce bloc à la fin de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, égale de l'impression, sera, d'après la formule citée du n° 186, ègale de l'impression de l'impression

et, comme on a ici (219)

$$k = 5200000^k$$
,  $\frac{1}{3} \pi d^3 = 2 \times 0^{mq}$ ,  $0.176 = 0^{mq}$ ,  $0.852$ ,

on obtiendra, pour la profondeur de l'enfoncement du projectile dans le bloc pendule (175),

$$E = \frac{P'}{P+P'} \times \frac{2 \text{ N V}^2}{k \pi d^2} = \frac{150}{151} \times \frac{2 \times 152955^{km}}{352 \times 520} = 1^m,66,$$

an lieu de 1=.76 qui a été trouvé, nº 219, pour le cas où le mouvement du bloc serait tout à fait empéché, soit par suite d'obstacles étrangers, soit parce que son poids serait, pour ainsi dire, infini par rapport à celui du boulet.

Si, à l'inverse, la vitesse U = 3°,311 etit été donnée immédiatement, d'après l'observation du mouvement qu'acquiert le pendule, aussi bien que la profondeur E = 1°,66 de l'enfoncement du projectife dans l'intérieur de sa masse, on cât trouvé, à l'aide des mêmes formules, V = 500° et k = 5200000°. Par cette mamière de procéder, qui a été mise spécialement en usage par Hutton, géomètre que nous avons déjà souvent cité, on obtient donné deux résultats pour chaque expérience, et l'on remplit un double objet d'utilité pour l'avancement de la science.

229. Observations et conséquences particulières relatives à la profondeur de l'impression. Il est essentiel de remarquer qu'attendu que M + M' surpasse M', la force vive qui entre dans la première des égalités ci-dessus, sera aussi moindre que la force vive MV<sup>a</sup> possédée par le projectile; de sorte que, tant pour ce motif qu'à cause que la pénétration est toujours accompagnée d'une flexion générale qui lui est étrangère, la valeur de E, dans le cas dont il s'agit d'un corps mobile, sera généralement plus faible que si ce corps était appuyé, de toutes parts, contre des obstacles solides ; et cela d'autant plus que M + M' surpassera davantage M', on que la masse M' du corps choqué sera moindre par rapport à celle M du projectile. Il est évident, au surplus, que la même conséquence s'applique également au cas où le milien, sans être parfaitement libre, serait appuyé simplement contre des ressorts très-compressibles ; car ces ressorts, en cédant sous la pression qu'ils éprouvent, absorberaient encore une portion plus ou moins grande de la force vive transmise au milieu, portion que, à la rigueur son pourrait calculer (97) si l'on savait exactement comment varie, à chaque instant, l'énergie de ces ressorts selon leur état de compression ou de flexion.

En partant de ces données, on pourrait arriver à quelques conséquences utiles relativement aux précautions à prendre quand il s'agit de se garantir de l'atteinte des projectiles, à l'aide de masques courrants ou de boucliers, plus ou moins épais et consistants, destinés à recevoir l'impression immédiate du choc. On voit, par exemple, que, si l'on tient à diminuer, autant qu'il est possible, leur épaisseur, il conviendra de ne pas les priver de toute mobilité, de toute flexibilité, et de les appuyer plutôt par des ressorts très-compressibles, contre le corps à garantir, que par des obstacles ou pièces très-solides; qu'il n'est pas moins à propos de réduire, au minimum, leur masse ou leur poids, en diminuant, à cet effet, l'étendue de leurs dimensions transversales; de sorte que, sous ce rapport comme sous tous ceux qui précèdent, il y aurait de l'avantage à les composer de plusieurs pièces distinctes et entièrement isolées, mais se recouvrant convenablement les nnes les antres.

Pour réaliser, en particulier, la condition d'une grande mobilité, on pourrait notamment appuver les masques, par des ressorts. contre des chars très-lègers et très-roulants, ou coutre de petits traincaux portés sur des rouleaux évidés, etc. De tels dispositifs pourraient bien n'être pas les plus économiques et les plus avantageux dans tous les cas; mais ils n'en constitueraient pas moins les masques qui, à égalité d'épaisseur et de matière, seraient capables d'offrir le plus de sécurité, le plus de résistance à la pénétration, s'il était permis de supposer d'ailleurs, comme on l'a fait dans les nos 226 et suivants, que le mouvement se soit effectivement propagé, et la vitesse en quelque sorte disséminée également, dans toute l'étendue de la masse couvrante, à l'instant même où la pénétration du projectile est arrivée à son terme. Or, c'est ce qui paraît effectivement admissible pour cet instant, et quand il s'agit de milieux solides très-consistants, d'une étendue médiocre dans le sens transversal, et assez épais d'ailleurs pour ne pas être traversés entièrement par le projectile; car toutes ces oirconstances influent sur la durée de la propagation du mouvement, comme nous allons entreprendre de le faire sentir par le raisonnement et par des exemples. .

DE LA PROPAGATION DU MOUVEMENT DANS L'INTÉRIEUR DES MILIEUX DE DIVERSES NATURES, ET DES ÉFFETS DE SA DURÉE.

230. Idée de l'influence que cette durée exerce sur les lois de la résistance des milieux indéfinis. Ce qui distingue essentiellement les corps solides des fluides parfaits, c'est, comme nous l'avons déià observé (200), la grandeur de la force de cohésion qui unit entre elles leurs diverses parties. Dans les fluides, cette force est trèsfaible, de sorte que leurs molécules, qui sont séparées entre elles (27) par des pores d'une dimension comparable à la leur propre, jouissent d'une mobilité, d'une indépendance de mouvement pour ainsi dire parfaites; dans les solides et les corps mous, cette force est considérablement plus grande; et si, dans certains corps, tels que les terres légères et sèches, les sables, etc., qui sont composés de parties plus ou moins grossières et en apparence indépendantes, cette force de cobésion n'existe que très-peu ou même point du tout, elle se trouve, jusqu'à un certain point, remplacée, quant aux effets, par le frottement et la force de réaction qui, dans leur contact mutuel, naît de la différence et de l'opposition de leur mouvement,

Il réaulte de là, pour les fluides en particulier, que la vitesse no ter transmettre qu'avec lenteur aux parties de la masse qui se trouvent à une certaine distance du point où se fait l'impression, et que, pour peu que cetto distance soit grande, ou que la vitesa du mobile soit considérable, le mouvement ne s'y propage, en quelque sorte, jamais. Aussi arrive-t-il, dans ce cas, que la force vive totale, imprimée aux molécules du finide, se réduit sensiblement à celle qu'ont acquise les parties qui avoisinent immédiatement le mobile, et dont le nombre ainsi que la vitesse étant directement en rarport avec la vitesse, la forme et l'étendue de ce molt, permettent (199) de mesurer uniquement, par la force vive imprimée, la grandeur du travail nécessaire, à chaque instant, pour faire cheminer en avant le mobile avec sa vitesse constante, ou pour vainere continuellement les forces d'inertie qui, presque seules alors, s'opposent à son passage.

Dans le cas des milieux consistants, au contraire, le mouvement imprimé directement par le mobile aux parties en contact, se propage, par l'internédiaire des forces de cohésion ot des résistances, dans toute l'étendue de la masse, avec une rapidité d'autant plus

- 1

grande que ces forces sont plus considérables. C'est ce que prouve, en effet, la formule  $F \times t = M \times v$  du n° 130, qui donne  $v \models \frac{F_t}{M}$ , c'est-à-dire un accroissement v do vitesse d'autant plus .

grand, pour un même initant infinienci petit f, et une même masse élémentaire m, quo la force F, qui unit oette masse au parties dont elle reçoit immédiatement le mouvement, est cile-même plus considérable. Il en résulte donc une diffusion, un partage général des quantités de mouvement (131 et 134), communiquées par le mobile aux parties qu'il obeque directement, en vertu desquels la force vire transmise au milieu, dépend bien plus de l'étendue entière de ce dernier ou de sa masse totale, que de la forme extérieure et des dimensions propres du mobile, conformément à ce qui a été admis généralement dans les n° 132 et suivants, sinsi que dans le n° 236.

Voità pourquoi aussi nous avons pu dire, nº 200, art. 2, que, quand un miliu solide a des dimensions pour ainsi dire infinies par rapport à celles du corps dur qui le pénère, la vitesse qu'il communique aux parties voisines, et dans le sens de son propre mourement, doit, puisqu'elle est presque aussité disséminée dans la masse entière du milieu, être considérée comme tout à fait inappréciable (160) par rapport à la sienne propre. L'action se rédaise donc sensiblement alors à vaincre ou à détruire et le frottement, et les forces de cohésion qui s'opposent directement au passage du mobile, il arrive que la résistance en dépend presque uniquement, et peut leur être censée proportionnelle pour une étendue et une forme déterminées du oorps dur .

231. Conséquences générales et observations relatives aux milieux distintés. En réaumé, on voit que le travail, qui devrait être dépensé par un moteur pour entretenir, au même état, le mouvement d'un corps dans l'intérieur d'un milieur résistant quelonque, se compose ne réalité, à la fois, et du travail nécessaire pour vainore les forces d'inertie des molécules de ce milieu, et de celui qui est nécessaire pour vainore, à chaque instant, les forces de toute espèce qui unissent entre elles les différentes parties. Or, la pression totale excréée, sur le mobile, dans le sens de son mouvement, dépend essentiellement des promières forces pour les fluides parfaits, et des secondes pour les milieux qui ont beaucoup de consistance; mais, pour tous les états intermédiaires qui différent beaucoup de

l'état qui constitue la finidité ou la solidité parfaites, cette pression ne peut s'estimer rigoureusement ni par les simples forces d'inertie, ni par les simples forces de cohésion du milien.

Nos raisonnements supposent expressément d'ailleurs que le milieu soit assez étendu pour que la masse entière ne recoive, par l'action du mobile, aucun mouvement de transport général sensible, ou que, quand sa masse est limitée et comparable à celle de ce dernier, on ne considère que la portion de travail nécessaire pour produire immédiatement la séparation et le déplacement relatif de ses molécules, abstraction faite du mouvement général imprimé à toute sa masse : cette portion, qui a évidemment pour mesure le produit de la résistance R, exercée extérieurement contre le mobile, par le petit chemin relatif qu'il décrit à chaque instant dans l'intérieur du milieu, constitue véritablement (223) l'impression et la flexion souffertes par ce milieu. On a pu se convaincre. en effet (226 et suiv.), que, dans le cas d'un milieu limité, le travail total que devrait développer, contre le mobile, une puissance extérieure pour entretenir son mouvement absolu dans l'espace, ou, ce qui revient au même, la moitié de la force vive absolue qu'il perd à chaque instant, a, pour mesure, et le travail qui augmente la vitesse générale du milieu, et le travail qui produit immédiatement la pénétration et la flexion ou le déplacement relatif des molécules de ce milicu.

Nommons E le chemin absolu décrit, par le mobile, dans l'espace et dans un très-petit temps quelconque. E' celui que décrit parcillement la masse entière du milieu, enfin e le chemin relatif que décrit le mobile dans l'intérieur de ce milieu, en vertu de la flexion générale et de la pénétration que ce dernier éprouve, on a évidemment E = E' + e, RE = RE' + Re; ce qui revient au principe enoncé, R étant la pression que le mobile éprouve dans le sens de son mouvement, et RE, RE' étant d'ailleurs équivalents (186 ct 137), l'un à la moitié de la force vive perdue par le mobile, l'autre à la moitié de la force vive gagnée par la masse entière du milieu; de sorte que Re = RE - RE' est véritablement égal à la moitié de la force vive détruite (161 et 226) dans la durée du choc. Quand le milieu limité est un fluide parfait, Re a sensiblement pour valeur la moitié de la force vive due aux mouvements relatifs qui ont été imprimés aux molécules qui avoisinent le mobile, ct elle se mesure comme on l'a expliqué à la fin du nº 199. Quand le milieu est très-consistant, Re a pour valeur approchée le travail même que nécessitent le rapprochement, l'écartement ou la désunion des molécules dont il s'agit, soit entre elles, soit par rapport aux molécules de la surface extérieure du mobile, et on la mesure comme il a été expliqué n° 216 et suiv.

232. Aperçus sur la durée de la propagation du mouvement dans l'intérieur des milieux. Nous avons vu ci-dessus (230) que, quand

un milicu est choqué ou pénétré, en un certain point, par un corps dur quelconque, le mouvement, communiqué aux parties immédiatement en contact, se propage d'autant plus rapidement, à une distance donnée de ce point, que les forces de diverses espèces qui unissent ces parties à celles qui leur sont voisines, ont une plus grande intensité par rapport au poids ou à la masse de ces mêmes parties; ce qui résulte bien clairement, ainsi que nous l'avons expliqué, de la formule du n° 130, qui donne également  $t = \frac{M}{F} v$ , et dans laquelle on suppose que M est la masse d'une certaine molécule. F la force qui l'unit à la molécule voisine déià en mouvement, et v le degré de vitesse qu'elle en recoit pendant le temps infiniment petit t. Or il est évident aussi que, pour un même milieu, le temps nécessairo à la propagation du mouvement, croît avec la distance dont il s'agit; car il faut un certain temps t, quelle qu'en soit la petitesse, pour que chaque molécule ait reçu, de la précédente, ou imprimé à la suivante, son accroissement de vitesse p par l'intermédiaire des forces F qui l'unissent à elles, et cela successivement et de proche en proche; ou, si l'on veut, le temps croît avec le nombre des molécules interposées entre oelles qui touchent immédiatement le mobilo et celles qui en sont séparées par l'inter-

milieu, ou par une plus grande surface; car chacune des molécules dioignées de celles-là, en recerva, à la fois et dans un temps donné, une plus grande quantité de mouvement. On voit done que la durée de la propagation ou do la diffusion générale du mouvement, dans toute l'étendue du milieu, débend

valle que l'on considère. Enfia il n'est pas moins évident encore que le temps, nécessaire pour que les molécules, situées à cotte distance, repoirent un certain degré de vitesse donné et fini, est d'autant plus petit, à circoustances égales d'ailleurs, que le mobile gait inmédiatement sur un plus grand nombre des molécules du à la fois de la position de ses différentes parties par rapport au centre d'impression, de la forme qui limite extérieurement son étendue ou son volume, de la densité et de la force d'adhésion de ces mêmes parties, enfin de la forme et de l'étendue de la surface agissante du mobile. Quelle que soit, as surplus, l'intensité de la force de cohésion des molécules du milieu, la petitesse de son étendae par rapport à celle de la surface agissante, etc., on voit qu'il s'écoulera nécessairement un certain temps, fini et plus ou moins facile à apprécier, avant que le mouvement se soit distribué également entre toutes les parties, conformément à ce qui a été avancé dans les n° 37 et 63, et à ce qu'indique le résultat d'une infinité d'expériences relatives à la réaction des corps \*.

233. Exemple particulier de l'influence qu'exerce la durte de la propagation du mousement. Nous avons dejà rapporté (57) qu'une balle de fusil traverse une feuille de papier, un carreau de verre, une planche mince librement suspendus, sans leur communique une vitesse sensible, ce dont on pent être étonné au premier aperçu ; mais, en considérant, d'une part, qu'il faut un temps fini et appréciable pour que la vitesse se propage du centre d'impression aux points qui en sont à une certaine distance; et, en considérant, d'une autre, que la feuille ou la planche ci-dessus ayant une faible épaisseur, la quantité de travail, qui se développe pendant la durcé de la pénétration, est aussi une quantité très-petite (219) par rapport à la force vive primitive de la balle, on s'explique facilement la raison du phénomène.

En effet, par suite de cette dernière circonstance, la force vive de la balle scra très peu diminuée et par conséquent le mouvement

On remarquez qu'il a'gat pécialement ici du mouvement de trauspert général de médicales, on vertue dusquel elles décirred de espaces finis e resissants avec les temps, et nou du mouvement ubératire de ces médicales (1)), per suite duquel elles né ferincies qu'exclier autour de leurs positions nompenens n'écrates et repreprehent alternativement les unes des autres. Ce dérnier mouvement uint, à certaine éganté, des loi trèculement de la comme del la comme de l

L'étude difficile des phénomènes variés auxquels donne lieu la vibration moléculaire des corps, fait anjourd'hni fobjet des reeherentes de nos plus grands géomètres : ello a été préparée par les travanx de Chladni, et surtout, par les belles et récentes découvertes qui ent valu, à M. Feits Savart, la place qu'il occupe à l'Académie royale des sciences.

très-peu ralenti ; la pénétration aura donc lieu dans un temps excessivement court, et à peu près égal au quotient (48) de l'épaisseur traversée et de la vitesse moyenne, tandis que, par suite de la grande étendue transversale du milieu relativement aux dimensions propres du projectile, le mouvement n'aura pas pu, dans l'intervalle très-court dont il s'agit, se propager même à une assez petite distance du point d'action de la balle. Il est vrai que, dans les iustants suivants, la vitesse reçue par les parties voisines de celles qui ont été enlevées, se répand, de proche en proche, dans toute l'étendue du milieu, et qu'il en résulte bientôt un mouvement de transport général; mais il est aisé d'apercevoir par le calcul, que ce mouvement est extrêmement faible dans les hypothèses admises , même en ne tenant pas compte \* de la quantité de mouvement et de la force vive communiquées à la portion, du milieu, enlevée par la balle, lesquelles sont nécessairement en déduction de la quantité de mouvement et de la force vive qui seraient transmises aux parties voisines, s'il y avait simplement déchirement et non arrachement,

Pour faire ce calcul, on devra d'ailleurs observer l'aque, d'après le principe du nº 184 qui s'applique à un instant quelconque da choe ou de la pénétration, la quantité de mouvement perdue par la balle à l'instant où elle quitte le milieu, est épale à la quantité totale de mouvement qu'ont reçue, au même instant, les différentes parties de ce milieu; 2º que la force vivo primitive de la balle se compose (226 et suiv.) de celle qu'elle conserve ne quittant le milieu, plus de celle qu'elle a communiquée à ce milieu, plus du double da la quantité de travail qui a produit la pénétration, quantité que

<sup>\*</sup> C'est aussi ce que nous avons négligé de faire au nº 250, et e'est ce qui se fait ordinairement en traitant de pareilles questions, où il convicadrait, en outre, de tenir compte de la flexion, de la déformation générales et permanentes éprouvées par le milien. La première circonstance exerce évidemment une grande influence sur les résultats du phénomène, quand la masse des parties enlevées est comparable à celle du projectile, ce qui arrive principalement pour les corps durs et cassants ; l'autre en exerce une également très-appréciable quand le milieu est assez ductile ponr céder au choc sans se laisser entamer ou enlever, et que son élasticité forcée no lui permet pas de reprendre sa forme primitive (voy. no 234 et 235). Pour tenir compte d'ailleurs de ces effets dans les calculs, il faudrait ajouter à la force vive conservée par la balle, la force vive communiquée anx parties enlevées et qui ont acquis une vitesse égale à celle de cette balle, plus le double du travail nécessaire pour produire l'arrachement et la flexion persistante. Si, en outre, le projectile était déformé dans l'acte du choe, il faudrait y ajouter encore le double du travail nécessaire pour produire cette déformation ; mais il est clair, comme nous l'avona déjà observé, que l'une et l'autre de ces dernières quantités ne pourraient a'obtenir qu'à l'aide d'expériences spéciales.

nous avons appris ci-dessus à évalner dans certains cas; mais ce calcul exigeant, à la rigueur, l'emploi de l'algèbre, et étant plus curieux qu'utile, nous ne croyons pas devoir nous y arrêter.

Nous nous contenterons de remarquer, d'après toutes les réfections qui précèdent, que l'étendue du milieu, as forne, as masse, sa flexibilité, la naturacet la force de cohésion de ses parties, jouent un très-grand ròle dans le phénomène dont il s'agit, et qu'il ne convient pas de les negliger. On voit, par exemple, que, ai la surface de la feuille ou de la planche ci-dessus est seulement égale ou trèscomprable à celle du projectie; que, si d'allieurs son épisissen et son poids sont faibles et as force de cohésion très-grande, nonseulement as vitues pourra différer peu de celle de la balle, mais qu'il pourra arriver encore qu'elle solt entraînce sans être pénétrée ni même déchirée.

234. Autre exemple relatif aux corps durs très-fragiles. Un phénomène, non moins digne de remarque que celul qui vient d'être expliqué, et que l'on concevrait difficilement si l'on ne tensit pas compte de la nature particulière du milieu et du temps que le mouvement met à se propager à ses extrémités, c'est celui que présente un carreau de vitre qui , frappé par une balle, est percé d'un trou circulaire très-régulier, sans que le surplus de sa surface soit endommagé, tandis que le choe du même corps, animé d'une vitesse beaucoup moindre, ou la simple pression du doigt, peuvent suffire pour le briser en morccaux. Or ce fait s'explique très-bien en observant que, non-seulement le milieu est très-consistant, très-dur, mals qu'encore il est cassant, fragile, quoique doué d'une élasticité relative assez grande (19); ce qui annonce que ses molécules sont trèspeu susceptibles de changer de place, c'est-à-dire de s'écarter ou de se rapprocher, entre elles, sans se désunir totalement. Il en résulte, en effet, que, même avant l'instant où le mouvement ait pu se propager à une faible distance autour du centre d'impression, les molécules qui sont immédiatement en contact avec la balle, cèdent à son action, et se séparent brusquement des molécules voisines, sans les entraîner et sans qu'il survienne par conséquent une flexion générale sensible, dans la surface du verre.

Dans le cas d'un mouvement lent, au contrairé, ce mouvement a le temps de se propager et la flexion générale de se produire avant que les molécules en contact soient assez écartées, des molécules voisines, pour s'en séparer ; et alors, selon la forme du carreau de vorre et la manière dont il est appuyé à ses extrémités, il éclate à la fois dans tous les points où l'écartement et le rapprochement des parties out atteint leurs limites.

Il est évident que cer raisonnements ne seraient plus applicables aux corps mous ni aux corps dûctiles (1 et 8); car leurs molécules pouvant subir comparativement un très-grand deartement ou un très-grand rapprochement sans se désunir, ils peuvent aussi prendre une grande flexion sans se briser, soit qu'on les choque avec nne certaine vitesse ou qu'on les presse lentement.

235. Caractères qui distinguent la dureté de la ductilité. Nous venons d'énoncer la différence essentielle qui existe entre les corps durs, qui sont tous plus ou moins cassants ou fragiles et d'ailleurs très-élastiques, et les corps mous, les corps ductiles qui le sont généralement peu. Dans ces derniers , la force de cohésion est telle qu'elle décroit lentement avec l'écartement des parties, et qu'elle peut même croître, jusqu'à un certain point, par leur rapprochement ; dans les corps très-durs, au contraire, la force de cohésion semble être à son maximum par suite de l'arrangement des molécules , de sorte qu'elle décroit très-rapidement pour de très-faibles compressions ou de très-faibles allongements. On sait en effet, par expérience, qu'on ne peut faire subir un changement sensible, de forme ou de volume, à un corps cassant sans le rompre; tandis qu'en réduisant le volume des corps ductiles, en les écrouissant par le choo ou la simple compression (13), on augmente à la fois leur ténacité et leur densité jusqu'à un certain termo, passé lequel leur constitution semble se rapprocher de celle des corps durs et fragiles, qui, d'après les expériences récentes de Perkins, se réduisent complétement en poussière lorsque, étant contenus de toutes parts, on les soumet à des pressions de plusieurs milliers d'atmosphères ; circonstance qui peut provenir d'ailleurs de la réaction qui s'opère à l'instant où l'on cesse brusquement la compression.

On s'explique également, par là, comment les corps durs peuvent résister à des efforts de tension très-considérables, sans se rompre et sans s'allonger d'une manières sensible, tandis qu'ils cèdent, au contraire, sous le plus petit choc; en effet, ce choc, comme nous l'avons déjà dit (170), développe toujours, en un temps extrémement court, des quantités de travail finies, et les efforts qui en résultent n'on

d'autre limite (134 et 168) que celle de la dorcté même et de la force d'inertie des copre; tandis que les pressions, sans vitesea equiue, ne peuvent développer un travail a ppréciable qu'autant qu'elles auraient une intensité suffisante pour vaincre cette résistance à l'instant où elle acquiert une certaine valeur par l'effet de la compression. Enfin on s'explique aussi pourquoi des vases de cristal, dont la maier est trè-dure, peuvent être brisés par suite de l'augmentation ou, en quelque sorte, de l'accumalation progressive du mouvement vibrotoire qui a été imprimé, à leurs moléguelse, au moyen d'un archet ou de la simple vibration excitée dans l'air qui les environne; tandis que la même chosen à pas lies pour un vase composé d'une substance beaucoup moins dure, mais trè-ductile, telle que le fer, l'argent, etc. En effet, le molécules de ces dernières substances penvent supporter des déplacements beaucoup plus grands sans se désunir complétement.

236. Procédé usité dans les arts pour mesurer la dureté des corps par le choc ou la pression. Nous avons vu (220) que, pour un milieu d'une grande étendue par rapport à celle dn corps qui vient le choquer, les volumes des impressions totales sont sensiblement proportionnels aux forces vives de ce corps, et que le multiplicateur à de la résistance, qui mesure la dureté du milieu ou sa consistance, était scusiblement constant pour des substances homogènes; il en résulte donc qu'en laissant tomber, d'une même hauteur ou de hauteurs différentes, un même corps sur diverses substances, le rapport des hauteurs totales (166), d'où le corps est tombé, au volume de l'impression, ou à sa profondeur si ce volume peut être considéré à peu près comme un cylindre, pourra servir de mesure à la forco de cohésion on à la dureté du milieu. C'est, en effet, ainsi qu'on procède dans les arts, pour reconnaître la valeur comparée de cette force dans certains cas, et c'est ainsi, entre autres, que M. Vicat procède pour faire l'essai de la résistance comparée des matériaux qui entrent dans les constructions \*, en mesurant les enfoncements de tiges d'acier très-dur, dans ces matériaux.

Cette méthode convient spécialement dans tous les cas où la substance à essayer présente un certain degré de consistance; mais,

Voyez son important ouvrage ayant pour titre: Résumé sur les mortiers et ciments calcaires; 1 vol. in-4°, Paris 1828.

pour des corps très-mous, la simple pression produite par le poids d'une tige verticale posée doncement sur la substance (165 et suiv.). pourrait servir au même objet, si elle n'avait l'inconvénient d'exiger plus de temps, et d'offrir moins de certitude dans ses résultats que celle où l'on opère par le choc. En effet, dans ce dernier procédé, le poids du corps dur étant toujours très-faible par rapport à la résistance du milieu, l'impression arrive rapidement à sa limite. et l'on ne peut se tromper que d'une très-petite quantité, sur sa profondeur totale, en la mesurant à l'instant où la vitesse est devenue inscnsible. Dans l'autre procédé, au contraire, il arrive, ou que le poids de la tige excède de très-peu les premières valeurs de la résistance, et alors l'impression est extrêmement faible et s'opère avec une excessive lenteur, ou que ce poids excède de beaucoup les valeurs dont il s'agit, et alors il peut bien se faire que, la resistance croissant très-lentement dans les instants suivants, ou devenant même tout à fait constante (216), elle n'atteigne qu'au bout d'un temps fort long ou pour une impression très-profonde, une valeur qui puisse détruire complétement l'accélération de vitesse . occasionnée par le poids de la tige ; il peut même arriver, dans certains cas, que cette résistance soit constamment au-dessous du poids, et alors le mouvement ne s'éteindrait, pour ainsi dire, jamais, comme on en aura bientôt des exemples relatifs au mouvement des corps dans l'air.

D'ailleurs, en tenant compte de la force vive conservée par la · tige à un instant quelconque, si sa valeur mérite d'être prise en considération par rapport au travail correspondant développé (166) par la gravité dans toute la descente de cette tige, et retranchant la moitié de cette valeur du travail dont il s'agit, on obtiendra encore la mesure du travail qui a produit l'impression correspondante, et dont le rapport avec le volume ou la profondeur de cette impression, pourra servir directement à apprécier (219) la résistance ou la dureté de la matière, soit qu'il s'agisse d'une même tige ou de tiges distinctes ayant la nicine forme et les mêmes dimensions vers la partie en contact avec le milieu. Ainsi, en surmontant la tige d'un polds assez lourd pour que la grandeur de l'impression soit exactement et facilement appréciable, on obtiendra, par cette dernière méthode, des résultats parfaitement comparables avec ceux qui résultent de l'emploi du choo; en observant de plus, avec soin. la marche ou la vitesse de la tige aux divers instants, on pourra

même acquérir des notions utiles sur la loi que suit la résistance.

237. Observations diverses sur ces procédés. On voit, d'après ces discussions et tout ce que nous avons dit jusqu'ici concernant. la résistance des milieux consistants, que les expériences, sur la dureté des corps, exigent beaucoup de précision et d'attention pour qu'on en puisse conclure des résultats rigoureux et comparatifs. Si l'on opère en particulier par le choc, il conviendra d'ajouter (166) la profondeur de l'impression à la hautenr de chute, et il faudra, dans certains cas (228 et suiv.), tenir compte de l'inflexion générale et du mouvement éprouvés par le milieu, ainsi que de la manière dont il est soutenu ou contenu : il est clair, par exemple, que, s'il s'agit d'une substance molle, elle présentera plus de résistance quand elle sera enfermée dans un vase solide, ouvert seulement à la partie supérieure, que quand elle sera simplement appuyée sur un plan de niveau, et qu'elle pourra y prendre un mouvement d'extension horizontal. On voit encore qu'il conviendra d'avoir égard à la déformation du mobile (222) quand sa dureté ne surpassera pas notablement celle du milieu, ainsi qu'à l'influence de la forme de ses faces antérieures et latérales en contact avec ce même milieu : car la résistance varie avec cette forme, etc., etc.

Les faces latérales, entre autres, quand bien même elles forment une surface parfaitement cylindrique, éprouvent, de la part du milieu, une résistance qui croît avec la profondeur de l'impression : pour se débarrasser d'une telle cause de variation, qui ne tient aucunement à la dureté de la substance pénétrée, il conviendrait de donner aux tiges d'épreuve une base un peu plus large que le reste de ces tiges, ou de les terminer par une sorte de tête qui seule éprouverait les effets du frottement latéral, etc. Mais, quels que soient les procédés qu'on adopte, la résistance sera toujours compliquée des effets du frottement et de l'adhérence, qui sont étrangers à la dureté même du milieu : de sorte qu'on n'obtiendra que des valeurs relatives à chaque appareil et uon des valeurs absolues; on doit du moins faire en sorte que les circonstances des épreuves soient semblables sous tous les rapports, et c'est ce qu'on obtiendra, entre autres, si on ne fait varier que le poids ou la hauteur de chute des tiges, de manière à obtenir des effets à peu près identiques (165 et suiv.).

238. Autres procédés moins parfaits pour mesurer la dureté des

corps. Lorsque les corps sont très-durs, lorsqu'ils ont une étendue limitée ou qu'ils sont fragiles (235), tels que le verre, l'acier, les cristanx, etc., on ne peut plus faire usage des méthodes précédentes, et l'on a recours à des moyens, à la vérité plus imparfaits encore que ceux qui précèdent, mais qui suffisent aux constructeurs, aux physiciens, aux naturalistes, aux lapidaires, etc., pour classer les différentes substances, naturelles ou artificielles, suivant leur ordre respectif de dureté. L'un d'entre eux consiste à agir, sur la substance qu'on veut soumettre à l'essai, par un foret en acier, chargé d'un certain poids et auquel on imprime un mouvement de rotation, puis à comparer entre elles les profondeurs auxquelles il est descendu pour un nombre donné de tours : c'est la méthode employée d'abord par Rondelet pour mesurer la dureté comparce des pierres, puis en dernier lieu, par M. Vicat, pour éprouver celle des mortiers, des ciments, etc. Un second moyen est celui qu'emploient les ouvriers, qui essayent les corps avec la lime, les burins et les outils tranchants en général. Enfin la méthode principalement en usage parmi les naturalistes et les lapidaires, consiste à faire glisser on frotter les corps entre eux, en les pressant de manière à reconnaître celui qui raye, entame ou use l'autre : c'est ainsi qu'on reconnait que le diamant est le plus dur des corps connus, que l'acier est plus dur que le verre, le verre plus que le fer, le cuivre, etc.

Il est évident que ces divers moyens ne sont pas, dans le fond, aussi différents qu'ils paraissent l'être au premier aspect, et qu'on pourrait obtenir, de tous, des résultats presque aussi rigoureux que de celui quia été exposé n° 230, si on avait l'attention de faire les eassis dans des circonstances parfaitement sembables, sous le rapport de la forme, des dimensions des parties agissantes, de la profendeur de l'impression, et qu'on n'oubliât pas d'ailleurs de tenir compte exactement de la force avec laquelle on comprime chaque corpis sur l'autre, et de celle qui est nécessirs pour le faire cheminer avec une vitese donnée. Mais nous aronso occasion de revenir plusieurs fois encore sur cet important sujet, à l'occasion de la résistance que les corps opposent à leur rupture, à leur flexion, à l'action des outlis, etc.

EXAMEN DES PRINCIPALES CIRCONSTANCES DU MOUVEMENT MORIZONTAL ET VER-TICAL DES CORPS DANS LES PLUIDES. ET SPÉCIALEMENT DANS L'AIR.

239. Considérations préliminaires. Nous n'avons jusqu'ici donné que de simples aperçus (113 et suiv.) sur la manière dont l'air agit, contre les corps, pour modifier et ralentir leur mouvement; les données des nº 202 et suiv.. jointes aux principes fondamentaux qui ont été exposés dans les Préliminaires, nous mettent en état d'apprécier et de calculer même rigoureusement, les lois de ce mouvement pour deux circonstances importantes : celle où le corps serait lancé, avec une certaine vitesse, dans la direction d'un plan horizontal solide qui supporterait, détruirait, à chaque instant, son poids ou l'action de la pesanteur, et celle où il serait lancé ou tomberait naturellement, dans la direction de la verticale, sans être aucunement sontenu contre cette même action. Nous apprendrons plus tard à calculer les lois du mouvement des corps qui, tels que les bombes et les boulets, sont lancés obliquement à l'horizon, et décrivent des courbes, au lien de lignes droites, par l'action combinée et non directement contraire des différentes forces. On devra d'ailleurs remarquer que tous nos calculs et nos raisonnements demenreraient exactement applicables au cas où le corps serait mis en mouvement dans un fluide autre que l'air atmosphérique, par exemple dans l'eau, en y introduisant les modifications nécessaires et qui sont relatives à la densité, à la résistance de ce fluide.

Pour résoudre la question dans les cas particuliers et très-simples dont il a'agit ici, il est d'abord nécessaire de rechercher, pour chacun d'eux, la valeur de la force motrice ou dynamique (130) qui accélère ou retarde la vitesse du mouvement. Nous conservement d'ailleurs toutes les dénouinations des n'190 et suiv., et nous continuerons de représenter par F, la valeur, en kilogrammes, de la force totale dont il s'agit, par P le poids, par  $M = \frac{P}{g}$  la masse du corps, et par V le degré de vitesse qu'imprime, à ce même corps, la force F dans le temps infiniment court f.

240. Valeur de la force motrice dans le cas où le corps se meut sur un plan de niveau. L'action de la pesanteur, sur le mobile, étant détruite par le plan qui le supporte, la force notrice se réduit afors uniquement à la résistance du milieu, qui correspond à la vitesse V possédée à chaque instant par ce mobile; on a donc (211 et 218), par exemple, V = R = 0, 062384AV = 0, 0011kV kil., pour le cas particulier du boulet du n° 218 et l'air atmosphérique dont il s'agit ici spécialement. On voit, par là, que le corps syant été lancé avec une certaine vitesse initiale, cette vitesse sera de plus en plus diminuée et le mouvement ralenti, dans chacun des instants equax  $\delta t$ , suivant une loi qui sera dounée (130) par la formule

$$v = \frac{F}{M} \times t = \frac{gF}{P} \times t = \frac{gR}{P} \times t = \frac{9^{m},8088 \times 0,0011kV^{*}}{12^{k},68}$$
$$= 0,00085V^{*} \times t, \text{ pnisque P} = 12^{k},68 (215).$$

Mais, comme la résistance R décroit très-rapidement aveo la vicese V du projectile, le mouvement ne ser pas uniformément retardó (107 et 112); il le sera, de moins en moins, pour des instants t'égaux et très-petits, ainsi que le démontre la formatie ci-dessus, qui donne les diminutions e de la vitiesse pour chacun de ces instants. De plus, comme cette diminution est une fraction d'autit inoindre de la vitiese V, possédée à cet instant, que cut vitiesse est plus faible, ou voit qu'à la rigueur, le mouvement ne pourra jamais réciendre complétement, quoiqu'il aille sans cesse en diminuant d'intensité; en d'autres termes, ce n'est qu'après un temps excassivaement long que la vitiese sera réduite à zéro.

241. Ce n'est qu'après un temps infini; que la vitesse s'éteint ou parrient à sa limité, quand la force motrice diminue sans cesse. Pour démontrer ce principe d'une manière positive, et qui s'applique généralement à tous les cas où la force motrice tend à s'affaiblir, de plue en plue et indéfinience, taus jennais changer le sens don action; nous observerons que la formule, citée dans le numéro précédent, donne également, pour le temps é qu'une telle force met à imprimer au corps le petit depré de vitesse e, la valeur

$$t = \frac{M}{F} \times v = \frac{P}{aF} \times v$$
,

laquelle indique qu'à mesure que F diminue, la valeur de la fraction  $\frac{M}{F}$  croissant indéfiniment, il faut bien aussi que le temps t, nécessaire pour imprimer un même degré de vitesser, devienne de plus en

plus grand, et finisse par devenir énorme même pour de très-petites valeurs de v. Quand, par exemple, F sera réduit à 0°,00000001, pour le cas du boulet ci-dessus dont le puid P = 12°,68, lo temps f, nécessaire pour diminuer ou pour augmenter la vitesse de la quantité e = 0°, 001, ou de 1 millimètre seulement par seconde,

devra être de  $\frac{12^{k}.68 \times 0^{m}.001}{9^{m}.81 \times 0^{k}.00000001} = \frac{12680000}{781} = 129256''$  ou

environ 36 heures. On voit donc que la vitesse du mourement ira sans cesse en croissant ou en diminuant d'intensité, sans jamais atteindres a valeur limite, sa plus grande valeur, ou sans jamais devenir complétement nulle quoiqu'au bout d'un temps plus ou moins long, elle acquière une valeur qui difèrre extrèmement peu de celle vers laquelle elle converge sans cesse.

Ainsi règle générale: Toutes les fois que l'action d'une force motrice ou de pression ordinaire, agissant constamment ou sans interruption, sur un corps, soit pour augmenter, soit pour diminuer, à chaque, instant, son mouvement, varie avec la viteste même de ce mouvement, de manière à décroître sans cesse par une loi continue, ce n'est qu'aubout d'un temps infini qu'elle aura anéanti complétement la vitese da corps, on qu'elle hia aura fait acquérir une vitese constante, une effesse qui cesse désormais de changer, quoiqu'au bout d'un temps, souvent fort court, le corps parvienne sensiblement à l'un ou à l'autre de ces états.

Go principe est, en quelque sorte, évident par lui-mênte, puisqu'une force qui agit toujours fait nécessairement varier la vitesse à chaque instant, quelle que soit sa petitesse; mais il est clair aussi que, si son intensité ne dépendait pas uniquement de la vitesse, et qu'elle pât devoir ruille au boat d'un temps plus ou moins long, le corps acquerrait, au bout de ce teups même, la limite de son mouvement; or nous verrons bientôt qu'il existe de semblables forces motrices dans la nature.

242. Réfecions sur la manière dont le mourement réteint ou s'accompit à la surface de la terre. S'il prant quelquefuis, comme dace le cas de la communication du mouvement par le choc, par le resort des gaz de la poudre, etc., que des forces motrices décoissantes impriment aux corps toute leur vitesse, après un temps souvent fort court, c'est qu'en cifiet ces forces, par clles-ménice accossivement grandes, font, au bout d'un tre-potit temps, parvenir

les corps à un état de monvement qui approche beaucoup de celui qui répond à la limito; c'est que les forces motrices ne suivent pas exactement les lois de décroissement que nous leur supposons à la première vue; c'est que lenrs effets se compliquent des effets d'autres forces qui acquièrent de l'influence à mesure que celle des premières va en s'affaiblissant, ou plutôt c'est que nous ne tenons pas un compte exact de toutes les forces, distinctes de l'inertie, qui agissent sur le corps; car la force motrice, dont nous entendons parler ici, est le résultat combiné de toutes ces forces ; elle produit seule (130) le mouvement, et vainc seule l'inertie ou la force dynamique. C'est qu'enfin nous admettons volontiers, pour la facilité des considérations, que les corps, en se séparant après leur réaction mutuelle ou après leur choc, sont parvenus à nn état de mouvement stable; qu'ils ont acquis toute leur vitesse finale, et ne sont plus sollicités par aucune force : tandis que, dans la réalité, ils restent encore soumis à l'action des forces moléculaires ou de ressort qui ont été mises en jeu (223 et suiv.) dans leur intérieur, et qui ne rentrent dans leur état d'équilibre ordinaire, qu'après que chaque corps a exécuté une infinité d'oscillations autour de cette position d'équilibre.

Au surplus , il faut bien le reconnaitre d'après le résultat des belles expériences de l'illustre Coulomb et de beaucoup d'autres observateurs habiles, il existe des forces motrices et des résistances, telles que la pesanteur, les divers frottements, Padhérence des corps en contact, la résistance des curps solides à la compression, à la pénétration, etc. (210), qui sont indépendantes de la vitesse du mouvement, et qui dementent même constantes quelle que soit cette vitesse. Or tous les mouvements qui s'accomplissent à la surface de notre globe, étant nécessairement soumis, étô ut aird, à l'action de semblables forces, il arrive toujours que ces mouvements s'anéantissent complétement, ou qu'ils partiement à leur limite en un temps qui n'est jamais infiniment long, et qui même est en sénéral fort court.

Voità aussi pourquoi le mouvement ne peut s'entretenir ici-bas, dans les corps, sans une dépense continuelle de travail ou d'action; et voità pourquoi le moucement perpètuel, que révent des hommes pirités des premières notions de la Mécanique et de la Physique, est une véritable chimères, quaud ou le recherche ailleurs que dans l'action immuable des forces de la nature, qui font mouvoir les corps célestes dans un espace vide ou privé de tonte résistance, et qui, sur la surface de la terre, servent, par leur renouvellement périodique plus on moins régulier, à faire fonctionner nos machines de diverses espèces.

243. Idée de la manière dont le mouvement horizontal des corps peut s'anéantir complétement, même en un temps fort court. Nous avons supposé ci-dessus (240) que le mouvement horizontal du corps était uniquement retardé par l'effet de la résistance de l'air, qui, diminuant sans cesse d'intensité avec la vitesse, ne peut jamais parvenir à réduire entièrement le corps au repos; mais nous n'avons pas tenu compte d'un autre genre de résistance qui naît de ce que ce corps ne pent se mouvoir horizontalement sans être soutenu par un plan matériel qui détruise, à chaque instant, l'action de la gravité sur ses propres parties, et sans presser ce plan materiel avec un effort égal à son poids; d'où résulte une compression réciproque qui use les deux corps, ou altère, plus ou moins promptement, leur forme aux dépens de la force vive de celui qui est mobile, Or, les expériences de Coulomb, que nous ferons connaître plus tard, prouvent que la résistance qui provient de cette cause, est indépendante de la vitesse, ou reste la même à chaque instant, et qu'elle est une fraction déterminée, bien qu'assez faible, dn poids du mobile, soit qu'il ronle ou ne fasse simplement que glisser en cheminant en avant.

Nommant donc f cette petite fraction, nous aurons (240),  $F = R + f^2$ , de sorte que, quelle que soit a vitesse V du crops à un certain instant, et par conséquent la valeur de R, la force motrèce F, qui ralentit le mouvement, fera perdre à ce corps, dans chaque temps t, une portion de vitesse qui sera au moins égale à  $\frac{f^2}{R} \times t = fg \times t$ , ou qui serait exéctement fgt, si la résistance de

Tair ne venait l'augmenter; et, comme ici f, ou le frottement, est constant, on voit bien qu'au bout d'un temps plus ou moins long T, il aura défruit, à lui seul (112), une vitese fsT, qui ponra être une fraction notable de celle que possédait primitivement le corps, on lui être même tout à fait égale : supposant, par exemple, la vitesse initiale de 500°, et f==; senlement, on aura, pour calculer le temps T, qui répond à la find un nouvement.

 $500^{\rm m} = \frac{1}{12} 9^{\rm m}, 81 \times T = 0^{\rm m}, 327 \times T; \ {\rm d'où} \ T = 1529'',$  Mécan, endestr. 7. 1.

environ 26". Mais, attendu que la résistance de l'air joint son action à colle du frottement du plan, et que cette action a une intensiót très-grande dans les premers instants (215); on voit qu'en réalité, il faudra un temps considérablement moindre encore pour que le mouvement soit complétement anéanti, comme on l'observe en effet dans tous les cas analogues.

Ce qui suit présente l'exemple de phénomènes de mouvement où la même circonstance se reproduit par l'action constante de la pesanteur.

244. Valeur de la force motrice dans le cas où le corps est lancé verticalement de bas en haut. Il est évident que le mouvement est à le fois retardé alors, et par la résistance R du milieu, et par l'action de la pesanteur sur le corps, ou de son poids P; mais il convient ici (41, 113 et suiv.) de diminuer ce poids de celui du volume d'air qu'il déplace, puisqu'en vertu de la pression atmosphérique extérieure, il est poussé, de bas en haut, avec une force mesurée par ce dernier poids, que nous nommerons P; et qu'il sers facile de calculer connaissant la densité p du fluide (211). Nous aurons donc (202)

$$F = R + P - P' = kp \frac{AV^2}{2q} + P - P'$$

S'il s'agit, par exemple, du boulet du nº 215, en mouvement dans un air dont la densité est 1°,227, on aura, attendu que, sous le même volume, les poids sont comme les densités (38 et suiv.), et qu'ici la densité de la fonte est censée de 7207<sup>b</sup>,

$$P = \frac{1^k.227}{7207^k} P = 0,00017 P = 0,00017 \times 12^k,68 = 0^k,0022,$$

quantité excessivement petite par rapport au poids propre du boulet, et qu'on peut, sans inconvénient, négliger dans le cas actuel; de sorte qu'on aura simplement (240)

$$F = 0,0011kV^2 + 12k,68.$$

Le mouvement sera donc alors de plus en plus retardé, comme dans le cas qui précède (243), mais d'une manière bien autrement rapide; et l'on voit que, la force retardatrice conservant, à tous les instants, ane valeur qui surpasse 12\,\chi\_8\, il faudra bien que le mouvement finisse par s'éteindre complétement, même en un temps jort court. Mais, si le corps, au lieu de la densité 7207<sup>341</sup>, en avait une boule creuse extrémement légère, remplie d'an gaz quelonque, il ne serait évidentment plus permis d'en agir ainsi. Dans le cas, par exemple, d'un ballon, en taffetas verni, gonflé par du gas hydrogène dont la densité est environ le ½ de celle de l'air (40) u. ½ 18.22 = 0.083 pour 17°, le poids de l'enveloppe, réuni à celui du gaz qu'il contient, c'est-à-dire P, pourrait même devenimoindre que le poids du volume d'air déplacé; et alors, non-seument il ne fandrait pas imprimer de viesses initiale à ce ballon pour le faire partir, mais encore il tendrait, par lui-même, à s'elever avec une force mesurée par P·-P, et qu'il ui imprimerait un mouvement uniformément accéleré (108), si la résistance R ne venait aguité le réletir; la force motrire totale serait done alors aguité le réletir; la force motrire totale serait done alors.

$$F = P' - P - R = P' - P - kp \frac{AV^3}{2a}$$

233. Exemple particulier relatif à l'accension verticale des ballons. Supposons, fig. 57, nu hallon sphérique de 10° de diamètre, son volume sera à très-peu près 523°,6; par conséquent le poids du volume d'air qu'il déplace sera 323°,6 × 1°,227 = 512°,5, et delui du gaz hydrogène qu'il contient; fig. 15°,5 = 42°,8 environ. Si donc le poids de son enveloppe, de la nacelle en osier qui estudiant de la comparation de la compa

qui a été trouvée pour le boulet de 0°,15 de diamètre, attendu que les résistances sont sensiblement entre elles comme les carrés

des diamètres ; c'est-à-dire , en un mot , qu'on aura

$$R = \frac{4 \cdot 0 \cdot 0}{7} \times 0,0011 \text{ RV}^{2} = \frac{44}{9} \text{ kV}^{2} = 4,89 \text{ kV}^{2} \text{ environ},$$
et F = 200<sup>k</sup> - 4.89 kV<sup>4</sup>.

. On voit que le ballon partira, de terre, avec une vitesse d'abord nulle, et qui augmentera, de plus en plus, tant que la résistance 4.89 kV sera moindre que 200k; mais, quand elle égalera ce poids, c'est-à-dire quaud la vitesse V approchera de 8m psr seconde, la valeur de & étant alors (210) d'environ 0,64, et la force motrice F devenant nulle, le ballou conservera, en vertu de l'inertie (55). constamment la vitesse de 8<sup>m</sup> qu'il possède à cet instant, ou se mouvra uniformément, avec ce degré de vitesse, tant que les circonstances resteront les mêmes , c'est-à-dire , tant que la densité de l'air et la force de la pesanteur ne changeront pas pour les diverses positions du ballon, en effet il est clair qu'alors F restera aussi constamment nulle. Or c'est ce qu'il n'est pas possible d'admettre (37 et 61), même pour les ascensions les plus habituelles des voyages aérostatiques, d'autant plus que l'expérience a appris que la température de l'air, qui influe notablement sur sa densité (211), diminue, comme la gravité, à mesure qu'on s'élève au-dessus de la surface des plaiues. En effet, la hauteur de ces ascensions surpasse géuéralement 2000 à 3000 mètres; et l'on a vu, dans uu célèbre voyage entrepris uniquement pour le progrès des sciences, un célèbre physicien français, M. Gay-Lussac, s'élever verticalement dans les airs à une hauteur de 7015 au-dessus du niveau des mers : ce qui est la plus grande élévation qu'aient encore pu atteindre les hommes.

Ainsi los calcula qui précèdent ne peuvent concerner que des dévâtions médiocres, et qui ne surpassenient pas, par exemple, 300 à 400 mètres de hauteur verticale; dans toute autre circon-stance, on ne devra les considérer que comme de simples approximations servant à donner une idée des phénomènes, et qui souvent pourront suffire pour l'objet qu'on se propose. Il ne serait pas sinceposible, à la rigueur, de tenir compte de la variation de densiné des couches atmorphériques, qui exerce le plus d'influence; on sait la calculer asset exactement quand on connaît la température et la pression barométrique au niveau de la terre, et pour un lieu déterminé; mais ce serait nous jeter dans des calculs qui ne seraient pas ci à leur place, d'autant plus qu'ils n'amaient d'attilité que pour la question des ballons \*, et qu'on peut se dispenser d'y avoir éxard nou reelle des proietiles qui, leta que les hombes, suc les hombes, such est membre de la pression de pas de les hombes, au ce les hombes, au che su me ce de les proietiles qui, leta que les hombes, au ce de la pression de pas de les hombes, au ce de la pression de les hombes, au ce les hombes, au ce de la pression de les hombes, au ce de la pression de les proieties qui let que les hombes, au ce de la pression de la pression de la pression de la que les hombes, au ce de la pression de la pression de la pression de la qu'on peut se dispenser d'y avoir éxard nou celle des proieties qu'i celle que les hombes, au celle de proieties qu'i celle que les hombes, au celle de proieties qu'i celle que les hombes, au celle de proieties qu'i celle que les ou de la pression de la contra de la contra

Nous rappellerens, à ettle occasion, que les ballons aérostatiques furent découverts, en 1785, par le célébre Montpolfier d'Annousy, at que Phistre du Rosier, physicien distingué, de à Metz, péril, en 1785, victime de son aclée pour les proprès d'un art qui était encere dans son enfance, torqu'il tenta de franchir le détorit qui sépare la France de l'Angleterre. Il fat aussi le premier qui, au mois d'ectobre 1783, c'et-heire quéques

élevés dans l'air, par la force de la poudre, à des hauteurs généralement médiocres.

246. Calcul de la force motrice dans le cas où le corps est lancé certicalement, de haut en bas, ou tombe par son propre poids. Cette force tend nécessiarement à acceléere le mouvement du corps, tontes les fois que la densité de ce dernier est très-grande par raport à celle du fluide : clie se compose évidenment alors du poids P de ce corps dans le vide, poids qui mesure proprement l'action de la gravité sur ses différentes pariles, diminué et du poids P du olume d'air qu'il déplace, et de la résistance R qu'il éprouve, à chaque instant, de la part de l'air extérieur; on aura done, pour le cas dont il 4 ragit,

$$\mathbf{F} = \mathbf{P} - \mathbf{P}' - \mathbf{R} = \mathbf{P} - \mathbf{P}' - kp \frac{\mathbf{A}\mathbf{V}^2}{2q},$$

et le mouvement s'accélérera continuellement, tant que le poids P — P' du corps dans l'air surpassera la résistance R, qui lui est opposée. Mais, de même que pour le cas ci-dessus des ballons, il s'accélérera de moins en moins, attendu que la résistance R croîtra rapidement avec la vitesse, ci il arrivera bientot un instant où le mouvement ne s'accélérera, pour ainsi dire, plus du tout, quand R approchera d'être égale à P — P', ou quand la vitesse différera tres-peu de celle qui est donnée, par l'égalité

$$P - P' = R = kp \frac{AV^*}{2g}$$
, ou  $V^* = \frac{2g (P - P')}{kpA}$ ,

au moyen de l'extraction de la racine carrie du quotient de 2g(P-P) par  $kp\lambda$ . Ainsi le mouvement tendra saus cesses, dans le cas dont il s'agit, à devenir uniforme, et il le deviendrait rigoureusement si le mobile pouvait effectivement acquérir la vitesse ci-dessus qui en est la limité.

Ces circonstances supposent essentiellement que P-P' surpasse R, dès l'origine du monvement ou à l'instant du départ du

mais sudement après l'épopue où les frères Montgoffer fires l'eur brillante expérience d'Annouge, étil e courage de se frayer une nouvelle rout dans les sirs, à l'haid des ballons. La ville de Boulegne-sur-Mer, près de laquelle cut lieu la chute de da Resire, a fixi clerre, à a memierre, un nonument modeten neugher en ruine, et que la Société exadémique de cette même ville vient générousement de restaurer, en honorent ainsi une necende fois, le courage malleveurs. Il un avant qui sin fut étrager, mobile; s'il en était autrement, et que P fût d'ailleurs plus grand que P', comme on vient de le supposor, la vitesse serait évidemment diminuée ou retardée par l'action d'une force

$$F = R - (P - P'),$$

ot le serait continuellement jusque vers l'instant où, la résistance R, diminuant de plus en plus, deviendrait telle qu'ajoutée à P, elle serait simplement égale au poids P du corps dans le vide; ce qui arriversit pour la vitesse donnée par l'égalité

$$P - P' = R = kp \frac{AV^2}{2q}$$
, ou  $V^2 = \frac{2g (P - P')}{kpA}$ .

Cette vitesse limite étant la même que celle du cas précédent quand le corps et le milieu sont aussi les mêmes, on voit que , quelle que soit la citesse acree laquelle on lance, du haut en bas et dans la direction terticale, un corps donné, dans un fluide indéfini dont la denuité est mindre que la sienne propre, ce corps tendre noijours à acquire la même citesse limite, et il l'atteindrait sensiblement, au bout d'un temps plus ou moins long, si aucun obsacle étranger ne renait suspendre tout à coup son mouvement.

Enfin, si la densité de l'air surpassait celle du mobile, ou que P' fût plus grand que P, la vitesse serait de plus en plus retardée tant par l'action de P quo par l'action de la résistance R, de sorte qu'on aurait, dans le même oas,

$$\mathbf{F} = \mathbf{R} + \mathbf{P} - \mathbf{P};$$

quelle que fût la valeur de cette résistance ou de la vitesso.

La valeur de  $R \leftarrow P'$  surpassant constamment P, il est clair que le mouvement finira par s'éteindre, comme dans le cas du n° 244; et, attenda qu'on aura, à cet instant, V = 0, R = 0, F = P' - P, on voit que le corps tendra aussitôt à rebrousser chemin, ou à remonter en vertu d'une force motrice

$$F = P' - (P + R);$$

il suiva donc dès lors absolument les mêmes lois que celles qui se rapportent à l'ascension des ballons (244 et 248); ce qui nou dispense de poursuirre davantage l'examen de son mouvement. Ce cas est d'ailleurs analogue à celui que présente un corps dense, lanoé, de bas en haut, avec uno certaine viteses, et qui, parrean à sa plus grande élévation, redescend ensuite en vertu de l'action prépondérante de son poids sur celui du volume d'air qu'il déplace.

247. Exemples de calcul relatifs à la plus grande vitesse de chute des boulets. Dans le cas du boulet du n° 215, le mouvement deviendra uniforme à l'instant où l'on aura

$$12^{k}.68 = 0.0011 \text{ kV}$$

puisqu'ou peut négliger alors P' vis-à-ris de P (244); or on voit de suite, d'après la table du n° 215, que cette condition est satisfaite pour une vitesse d'à peu près 126° par seconde, répondant (210) à la valeur 0,73 du multiplicateur k de la résistance. Telle est donc aussi la plus grande vitese qu'un houlet, de ce poids et de cette dimension, puisse acquérir en tombant verticalement dans l'air. Cette vitesse serait évidemment moindre pour un boulet d'asu congelée ou de bois de même diamètre; car la résistance, à vitesse égale, resterait toujours la même, tandis que le poids P serait diminué.

Par exemple, pour un boulet en bois d'orme dont la densité et envirun (33) le neuvième de celle de la fonte de fer, on aurait  $\frac{1}{2}$  12%, 88 = 0, 0011 kV°, et la vitesse limite V serait un peu supérieure  $\frac{1}{4}$  1286 =  $42^{\infty}$ , on June scactement à 42 $^{\infty}$ , 50, attendu que la valeur de k est ici (210) 0,60 au lieu de 0,73. Un boulet de platine, ayant de mème 15° de diamètre , comberait, au contraire, avec une vitesse qui surpasserait 126 $^{\infty}$ , n peu près de  $0,73 \times 128 = 92^{\infty}$ . Enfin, pour des boulets, en fonte de fer, qui auraient un diamètre au-dessous de 15°, la plus grande vitesse de cluite serait nécessairement moindre que 126 $^{\infty}$ : pour un boulet de 3° de diamètre , par exemple, on aurait (213) l'égalité

 $\frac{1}{125}$  12<sup>k</sup>,68 =  $\frac{1}{15}$  0011 k V<sup>2</sup>, ou  $\frac{1}{5}$  12<sup>k</sup>,68 = 0,0011 k V<sup>2</sup>;

ce qui donne, en supposant d'abord approximativement k = 0.7,

$$V^2 = \frac{2,536}{0.00077} = 3293^{mq}, 5;$$

d'où on tire, en extrayant la racine carrée, V == 37n, 4 pour la plus grande vitesse de chute; ct, comme, d'après la table du n° 210, la valeur de À relative à cette vitesse est effectivement 0,70, il n'y a pas lieu à recommoncer le calcul pour obtenir un plus grand degré d'approximation dans les révolutas. 248. Observations sur le moncement das parties très-finet des corjoucet epique pourquoi les poussières extrémement ténues (7) toubent, dans l'air et à plus forte raison dans l'œu, avec une si grande lenteur, quoique leur densité surpasse de beaucoup celle du fluide qui les renferre, ions formules peuvent même cervir à calculer quoi devrait être le diamètre d'un grain sphérique d'une substance connue, pour que la vitiesse de chute ne surpassă jamais une vitesse donnée : par exemple, pour un grain de for coulé tombant dans l'air, dont la vitiesse limite devrait être seulement de l'ai = 0~,001, et dont a serait le rapport du diamètre à celui du boulet de 18°, on aura (210)

 $n^3 \times 12^k, 68 = n^2 \times 0,0011 \times 0,59 \times (0,001)^2$ 

ou 12k,68 n = 0,000000000649;

et par conséquent  $n = \frac{0.000000000049}{12.68} = 0.00000000005$  environ;

donc enfin le diamètre du grain

 $= 0,000000000005 \times 0^{m},15 = 0^{m},000000000000075,$ 

quantité moindre qu'un cent-millionième de millimètre.
Les mêmes considérations peuvent aussi servir à expliquer pour-

quoi les courants d'air entrainent les poussières, d'un même corps, d'autant plus loin qu'elles sont plus ténnes; tandis que ces mêmes parties sont, à l'inverse, cèlles qui vont le moins loin quand on les lance, dans un air en repos, avec une certaine vitesse horizontale ou ascensionnelle. Enfin on se rendra parfaitement raison de l'é-norme différence qui existe entre les vitesses de chute de plusieurs corps, qui, sous le même volume, ont des densités ou des poids également très-distincts : la diversité des formes en apporte d'au moins aussi grandes comme on va le voir.

24.9. Calcul de la plus grande riteses de descente des perachutes. On suit que les parachutes, à l'aide desquels les aéronautes peuvent abandonner leurs ballons et descendre, sans danger, des régions supérioures de l'atmosphère, sont à peu près disposés comme les parapluies ordinaires, fig. 38, si ce n'est qu'ils repoivent des dimensions beaucoup plus grandes, et qu'ils portent, à l'extrémité inférieure de leur tige verticale, une gondole ou petite nacelle en osier propure à recevir le vovageur. On neut juger, d'après ce qui a été observé me 204, que l'ouverture la plus avantageuse du côno formé par la surface du parachute est celle qui donne à ce cône une hauteur égale environ au j² ou au j² du diamètre de sa base ; considérant dono (211) la résistance R = 0,06263 ÅAV kilog-, que présenterait la surface concave d'un tel parachute ayant 8<sup>rd</sup> de diamètre ou A<sup>rd</sup> de rayon à sa base, on aura (203 et 204)

$$A = 3,1416 \times 4^{m} \times 4^{m} = 50^{mq},2656, \quad k = 2,50 + \frac{1}{5},2,5 = 3,$$
 au moins, et par conséquent

R = 0,06253 × 3 × 50<sup>mq</sup>,2656 V<sup>2</sup> = 9,4293 V<sup>2</sup> kilog.

Supposant que le poida du voyageur et de tout le surplus de l'équipage soit de 85<sup>10</sup> environ, on aura, pour déterminer la plus grande vitesse qu'Acquerra le parachute, dans sa descente, la condition 9,4293 V = 65<sup>10</sup>, ou V = 9<sup>20</sup> environ; d'où la vitesse cherchée V = 3<sup>20</sup> par seconde. Une telle vitesse, en supposant même qu'elle pût être atteinte par le parachute, serait assex faible pour prévenir tout accident à l'instant où la sondele toucherait terre.

Nous ajoutons en supposent qu'elle pût être atteinte, car nous n'avons pas tenu compte de la résistance de la gondèle, des tiges du parachute, etc., et les calculs ne se rapportent qu'à la plus grande à l'instant où le mouvement est devenu entièrement uniforme (245 et suiv.) Or il est sisé de se convaincre que, dans la réalisé, les corps qui tombent ou s'élèvent verticalement dans l'ari ne peuvent, ainsi que nous l'avons déjà insinué (246) et conformément au principe du n° 241, jamais pavrenir rigouresment à cet état de mouvement, quoiqu'ils en approchent sans cesse, et que, dans certains cas où la force motrice Possède une grande valeur par rapport au poids P ou à la masse M du corps, la puissent en approcher, de très-orès, au bout d'un intervalle de temps même médicore.

280. Demonsfration glometrique de l'impossibilité que le nouvement continu attispa régouvement une parfaite uniformité. Quoique ce fait résulte immédiatement des discussions du n° 241 déjà cité, il ne sera pas superful de le démontrer directement, sans calculs et par les seules considérations de la Géométrie, d'autant plus que le principe est important, et s'applique indistinctement à tous les oas de mouvement tend, sans ecsos, à se régularier pur l'action de mouvement tend, sans ecsos, à se régularier pur l'action

d'une force dynamique qui varie, en même temps que la vitesse, suivant une loi exactement continue et mathématique.

Traçons (fig. 59 et 60), une courbe ABC dont les abscisses Ot', Ot", Ot".... représentent (50) les temps successivement écoulés depuis l'origine du mouvement, qui répond ici an point O, et dont les ordonnées t'v', t''v'', t'''v'', ..., correspondantes représentent, au bout de ces temps respectifs, les vitesses acquises par le point du corps où est censée appliquée la force motrice; il est clair que, si cette force motrice et par conséquent la vitesse angmentent (fig. 59), on diminuent (fig. 60), constamment, par succession insensible et par une loi rigoureusement continue, la courbe s'éloignera ou s'approchera aussi, sans cesse, de l'axe des abscisses OT, Si donc la vitesse doit devenir, à la fin, constante ou uniforme, la courbe devra également, dès lors, se confondre avec une ligne droite parallèle à OT; mais, comme une courbe diffère essentiellement, dans sa nature, d'une simple ligne droite ; comme son tracé géométrique, sa loi mathématique sont essentiellement distincts du tracé et de la loi de celle-ci : comme enfin nous avons supposé que le décroissement de la force motrice est essentiellement continu et suit une lai invariable, il faut nécessairement admettre anssi que la courbe ABC des vitesses ne dégénère jamais, rigoureusement parlant, en une simple ligne droite, mais bien qu'elle en approche de plus en plus et indéfiniment ; de sorte, par exemple, qu'au bout d'un temps excessivement long, on à une distance excessivement grande de l'origine O, les vitesses ou les ordonnées diffèrent aussi extrêmement peu de celles qui appartiennent à une droite DE parallèle à l'axe OT des temps ou des abscisses. Or cette droite est ce qu'on nomme une asymptote dans la Géométrie des conrbes, et c'est la valeur constante OD de ses ordonnées que nous avons, tout à l'heure, déterminée pour le cas du mouvement vertical des corps dans l'air.

Telle est l'interprétation géométrique très-simple du fait qui nou a d'abord été signalé par le calcul et le raisonnement, fait qui se reproduit d'un une infinité de lois, une infinité de courbes, qui donnent lieu des aupardotes, dont le caractère général est, comme on voit, de s'approcher continuellement et indéfinient d'une certaine branche de courbe, sans néamonies pouvoir jamais l'atteindre, et que l'on considére aussi quelquefois comme de véritables tangentes au point situé à l'infini sur une telle branche.

Les Apperholes, centre autres \*, dont nous avons rencontré un exemple partieulier dans le n° 181, possédent déux asymptotes pareilles, quand on les trace dans toutes leurs parties; car elles ont anssi deux branches infinires; mais toutes les courbes qui ont de telles branches n'ont pas pour cela des asymptotes : la parcie, entre autres, est dans oc cas \*\*. On doit voir, par là, combien l'étude des courbes géométriques est utile ponr la Mécanique, puisque chacane de leurs propriétés répond essentiellement aussi à uno propriété relative à uno des lois du mouvement des corps ou de l'action des forces motrices.

251. Réflexions sur la manière dont les moteurs communiquent le mouvement aux machines. Quaud un moteur animé ou inanimé est appliqué à une machine industrielle queleonque, il commence par la mettre en monvement avec un effort qui d'abord est trèsgrand (148), il détruit à la fois, au point où il opère immédiatement, et la réaction provenant de l'inertie des pièces de la machine et celle des diverses résistances nuisibles ou utiles ; la force dynamique F, qui accelère le monvement, est dono alors égale à l'excès de l'effort total du moteur sur l'effort que lui opposent directement celles des résistances dont il s'agit, qui sont indépendantes de l'inertie. Or, comme ces résistances on restent sensiblement les mêmes à chaque instant, ou angmentent de plus en plus avec la vitesse, et que l'effort du moteur décroît, au contraire (148), de plus en plus, il en résulte que le mouvement s'accélère, de moins en moins, à peu près comme dans les cas qui précèdent, de sorte qu'il tend sans cesse à se régulariser ou à devenir uniforme ; mais ce n'est qu'an bout d'un temps, souvent fort long, que la vitesse atteint sensiblement la limite de sa valeur, à laquelle elle ne parvient même jamais mathématiquement parlant.

Toutefois les moteurs animés différant essentiellement des autros en ce qu'ils ont la faculté de maintenir, pendant un certain temps, l'intensité entire de leur effort primitif, majer l'augmentatie de la vitesse, puis de le diminner tout à coup, et de le réduire à celui qui est strictement nécessaire ponr vainere les résistances étrangéres à l'inertie, on pour entretenir la vitesse du mouvement au

<sup>\*</sup> Consultez à ce sujet la 13\* leçon du Cours de Géométrie de M. Dupin, 14º vol., pag. 314, ou la page 93 de la Géométrie des courbes de M. Bergery.

<sup>&</sup>quot;Voyer les ouvrages cités dans la note ci-dessus, pages 321 et 103 respectivement.

point où elle est parvenue à un certain instant, on voit que la proposition ci-dessus n'est plus exactement applicable, et que la machine peut atteniere, au bout de très-peu de temps, l'état moyen de mouvement qu'elle doit conserver. Or la même chose aura lieu (241) toutes les fois que la force motrice suivra une loi arbitraire, ot qui ne dépendra pas uniquement de la vièsement

CALCUL DES 1018 DU HOUVEMENT BORIZONTAL ET VERTICAL DES CORPS DANS LES FLUIDES INDÉPINIS.

252, Méthode pour trouver le temps qui répond à une vitesse donnée ou acquise par le corps. Nous avons fait connaître (184) une méthode générale pour trouver, par des tracés géométriques, la loi du mouvement des corps quand celle de la force motrice est donnée, ce qui est le cas actuel ; mais cette méthode, bonne comme moyen de démonstration et pour faire comprendre la liaison étroite qui subsiste entre le temps, la vitesse, la force et l'espace décrit à chaque instant, ne l'est pas quand il s'agit de calculer effectivement toutes les circonstances du mouvement; parce qu'elle serait peu rigoureuse d'une part, et que, de l'autre, elle donnerait lieu à des . opérations trop multipliées, trop pénibles. Or on peut atteindre le but par un procédé exempt de ces inconvénients, et qui est fondé sur le principe de Thomas Simuson (180) pour calculer l'aire des courbes. Ayant d'ailleurs appris, dans les numéros précédents, comment on peut, dans chaque cas et pour les vitesses successivement acquises par un même corps, trouver, en kilogrammes, la valeur de la force motrice F, qui modifie le mouvement à l'instant qui répond à chacune de ces vitesses, on n'éprouvera aucnne difficulté à appliquer la méthode aux diverses circonstances que présente le mouvement vertical ou horizontal des corps dans les fluides indéfinis.

Nous avons (130), d'après ce qui a déjà été souvent rappelé dans ces Applications, pour calculer le temps t que met la force F, à accrit, de la quantité v, la vitesse V d'un corps dont le poids est P, la formule

$$t = \frac{P}{gF} \times v = \frac{P}{9^{-3},8088F} \times v.$$

Cela posé, concevons une courbe O'b'f'h' (fig. 61), dont les abscisses Oa, Ob, Oc, .... Og, représentent les valeurs successives,

en mètres, de la vitesse V du corps, et dont les ordonnées OO'. aa', bb', ... gg', représentent les valeurs, en nombres, du quotient de P par 9m,8088 X F, relatives aux diverses abscisses ou vitesses correspondantes. Supposons, en outre, que les intervalles égaux Oa, ab. bc. . . . ah représentent la valeur très-petite et censée constante . de chacun des accroissements on de chacune des diminutions v, de vitesse, successement éprouvés, par le mobile, dans des iustants qui ici ne seront pas en général égaux, puisque le mouvement n'est point uniformément accéléré ou retardé (107 et suiv.); il s'agira de trouver, pour chaque abscisse telle que Oc, par exemple, ou pour chaque valeur correspondante de la vitesse V du mobile, la mesure du produit de l'ordonnée cc' par v ou par cd, puis de faire la somme totale de ces produits pour l'intervalle de mouvement ag. je suppose, qu'on veut considérer ; car, d'après la formule, on obtiendra ainsi la valeur du temps qui s'est écoulé dans cet intervalle, et qui est la quantité que nous cherchons à calculer. Or, en raisonnant ici comme ou l'a fait dans les nº 72, 107, 135, etc., il sera aisé d'apercevoir que la somme dont il s'agit, n'est autre chose que la superficie de l'aire trapézoïde aa' c' g' ga , comprise entre la courbe, l'axe OV des abscisses et les deux ordonnées aa', qd', qui répondeut à l'intervalle de mouvement ag, pour lequel on se propose de calculer le temps écoulé, par le moyen des vitesses Oa, Oq, qui sont censées données immédiatement : le calcul de ce temps se fera donc aisément par la méthode du nº 180.

253. Applications particulières relatives à la chute descorps dans l'air. Prenons, pour exemple, une balle en bois d'orme de 8° de diamètre, son poids sera (35 et 247)  $\frac{12^4,65}{2^4} = 0^4,0118$  environ, et les résistances que lui opposera l'air, seront le  $\frac{1}{14}$  de celles du tableau du n° 215, pour les mèmes vitesses. Supposons que, cette balle étant tombée naturellement dans l'air, d'une certaine position pour laquelle la vitesse initiale était par conséquent nulle, il s'agisse de trouver quel sera le temps qu'elle mettra pour acquérir une vitesse de 3°, reprétentée par Od, je suppose. On divisera cette vitesse en un certain nombre pair de parties égales, et on calculers les raleurs sorrespondantes de F (240), puis celles des ordonnées ou des quotients de P par gF. En partageant seulement l'intervalle Od ule 8° de vitesse, en 4 parties égales nu ropists a.

b, c, on pourra dresser la table suivante des diverses grandeurs relatives à la question (215 et 247), en observant que le poids du volume d'air déplacé peut encore ici être négligé par rapport à celui du corps dans le vide, puisqu'il en est, au plus, le 683<sup>ème</sup>.

| points 0,                     | a, b,             | с,       | d,       |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|
| vitesses 0m,                  | 2m, 4m,           | 6m,      | 8m,      |
| résistances R de l'air 0k,    | 0k,0001, 0k,0004, | 0k,0010, | 0k,0018, |
| valeurs de F 0k,0113,         | 0k,0112, 0k,0109, | 0k,0103, | 0k,0095, |
| valeurs de P = 0,001150,1018, | 0,1027, 0,1055,   | 0,1117,  | 0,1211.  |

Par conséquent, on aura

| somme des valeurs extrêmes de $\frac{\mathrm{P}}{g\mathrm{F}}$ 0,1018 | 0,1911    | ne | 0,2228 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|
| 2 fois celle des autres valeurs impaires 2                            | × 0,1055  | =  | 0,9110 |
| 4 fois celle des valeurs paires 4 (0,1027                             | + 0,1117) | =  | 0,8576 |
| Total                                                                 |           |    | 1,2915 |

Cette somme totale, multipliée par le  $\frac{1}{3}$  de l'intervalle constant de entre les vitesses successives, qui est ici 2 mètres, donne  $\frac{1}{2}$  2× 1,2915 = 0°,861, parce que g répond (117) à une seconde qui est sinsi l'unité de temps. Si le corpe fit tombé dans le vide, il est acquis la vitesse des 8°, dans un temps qu'on obtient par la formule V = gT du  $v^*$  117, laquelle donne  $T = \frac{V}{g} = \frac{8^n}{9^n,81} = 0^n$ ,813;

ce temps est donc un peu moindre que celui qui répond à la clute dans l'air, comme cela doit être. Si on se fût contenté de diviser l'intervalle de O à d, ou de séro

à 8<sup>n</sup>, en deux parties égales seulement, en b, l'on cât trouvé, pour la valeur du temps écoulé,  $\frac{1}{2}$ 4<sup>m</sup> × (0,1018  $\frac{1}{2}$ 0,1211  $\frac{1}{2}$ 4 × 0,1083  $\frac{1}{2}$ 0,000  $\frac{1}{2}$ 10  $\frac{1}{2}$ 11  $\frac{1}{2}$ 10  $\frac{1}{2}$ 11  $\frac{1}{2}$ 11  $\frac{1}{2}$ 11  $\frac{1}{2}$ 11  $\frac{1}{2}$ 11  $\frac{1}{2}$ 11  $\frac{1}{2}$ 12  $\frac{1}{2}$ 12  $\frac{1}{2}$ 12  $\frac{1}{2}$ 12  $\frac{1}{2}$ 12  $\frac{1}{2}$ 12  $\frac{1}{2}$ 13  $\frac{1}{2}$ 13  $\frac{1}{2}$ 13  $\frac{1}{2}$ 13  $\frac{1}{2}$ 14  $\frac{1}{2}$ 15  $\frac{1}{2}$ 16  $\frac{1}{2}$ 16  $\frac{1}{2}$ 16  $\frac{1}{2}$ 16  $\frac{1}{2}$ 17  $\frac{1}{2}$ 17  $\frac{1}{2}$ 17  $\frac{1}{2}$ 17  $\frac{1}{2}$ 17  $\frac{1}{2}$ 18  $\frac{1}{2}$ 18  $\frac{1}{2}$ 18  $\frac{1}{2}$ 19  $\frac{1}{2}$ 29  $\frac{1}{2}$ 29

Cherchons maintenant le temps relatif à une vitesse de 16ª,

laquelle approche de la vitesse limite 19",70 : en partagean l'intervalle, de 8" à 16", en 4 partie égales répondant aux vitesses de 10", de 12" et de 14", on trouvera pour résultat final, en opérant comme ci-dessas, 1",288, pour le temps écondé entre l'instant où la vitesse est de 8" et celui où elle est de 16". Si l'on est seulement divisé cet intervalle en deux parties égales, on esti trouve 1",387, nombre qui ne surpasse le précédent que de ,-fit environ de sa valeur, et qui, même pour des opérations délicates, serait suffisamment approché. En ajoutant 1",389 à 0",561, temps qui répond à la vitesse de 8" antérieurement acquise, le temps total relatif aux 16", sera 2",250, tondis que, dans le vide, le temps de la chute serait seulement 16", sondis que, dans le vide, le temps de la chute serait seulement 16", sondis que, dans le vide, le temps de la chute serait

Pour trouver le temps que le corps mettrait à acquérir la vitesse de 18" qui approche encore plus de la vitesse limite, il suffirait de partager l'intervalle des 2", compris depuis 10" jusqu'à 18", en deux parties égales; on trouverait ainsi que le temps, éconie dans cet intervalle, est d'environ 0", 845, cest-à dire peu différent de celui qui, dans les premiers instants de la chute, a suffi pour imprimer la vitesse de 8" à la boule. Ainsi le corps acquerar en 2", 250 + 0", 845 on en moins de 3", 1, une vitesse de 18" très-approchante de la plus grande vitesse de chute 19-7, qu'il ne peut atteindre (230) réellement qu'aprés un temps infini ou excessivement long. Dans le vide, le temps relatif aux 18" de vitesse serait seulement de 1", 84.

Il faudra opérer, d'une manière absolument semblable, quand il s'agira de trouver le temps qu'un corps quelonque, tel qu'un boulet, un ballon, un parachute, net pour ralentir ou augmenter sa vitesse horizontale ou verticale d'une quantité donnée, par suite de l'action de la pesanteur et de la résistance du milleu; seulement il faudra avoir soin, si on tient à une grande rigueur, de resserrer davantage les opérations vers les parties de la courbe qui different beaucoup de la ligne d'orite; et l'on fera bien, sous cerapport, de construire approximativement, dans chaque cas, ette même courbe, afin d'en étudier à l'avance la forme et les propriétés. Quant aux recherches qui exigent moins d'exactivinde, propriètés. Quant aux recherches qui exigent moins d'exactivinde, propriètés. Quant aux recherches qui exigent moins d'exactivinde, propriètés. Quant aux recherches qui exigent moins d'acactivinde, propriètés. Quant aux recherches qui exigent moins d'acactivinde, propriètés. Quant aux recherches qui exigent poins d'acactivinde, propriètés. Quant aux recherches qui exigent poins d'acactivinde de la viele de la v

ties égales de 8º chacane, et., ayant trouvé que les valeurs du quotient de P par gF, qui répondent à 0°, à 8º et à 16°, sont, 0,1018, 0,1211, 0,2875, respectivement, on obtiendra la quantité ; 3º (0,1018 + 0,2875 + 4.0,1211) = 2°,38, pour valeur approchée du temps dont il s'agit, laquelle est sinsi trop forte de ; environ; en partageant l'intervalle en 4 parties égales, on trouverait 2°,285, qui ne différe plus que de ; de la valeur 2°,25 trouvée ci-dessus.

204. Trouver l'appea qui ripond à une vitesse donnée du corps. Ayant calculé, selon ce qui précède, la table ou la loi qui doules vitesses relatives aux temps éconiés, il ne sera pas difficile, d'après le n° 134, de calculer aussi l'espace décrit, par le corps, pendant que sa vitesse a été augmentée ou diminuée d'une quantité donnée; mais, cette méthode exigeant que l'on ait préslablement calculé la loi dont il s'agit, ou qu'elle soit donnée immétatement, deviendrait beaucoup trop laborieuse dans le cas où l'on ne consaitrait que la loi qui il le la force motirce à la vitesse, ce qui est le cas actuel. On peut alors obtenir directement l'espace décrit sans calculer les temps éconiés.

En effet, nous avons, e étant l'espace décrit pendant le temps élémentaire f (108, 134 et 135),

$$e = V \times t = V \times \frac{P}{gF} \times v = \frac{PV}{9^{m},809F} \times v.$$

Raisonant donc comme dans le cas précédent (253), et calculant, pour chaque valeur de la vitesse V, la valeur or corraspondante du quotient PV par 9",809F, on pourrs former une nouvelle courbe Od'8"...g' (fig. 61), ayant ces quotients pour ordonnées, et toujours pour a basiciesse les valeurs correspondantes de la vitesse V. Or la surface comprise eutre cette ortonées fave for de mouvement gu'en veut considérer, donnera évidemment la somme des valeurs successives des éléments d'espace e, et par conséquent la longueur totale du chemin parcouru par le mobile dans cet intervalle : cette surface se calculera d'ailleurs absolument de la même manière que celle qui donne le temps, par la méthode du n° 180.

255. Applications particulières relatives à la chute verticale des corps dans l'air. Qu'il s'agisse, par exemple, de calculer, pour la

balle de bois d'orme ci-dessus, l'espace décrit quand cotte balle a acquis la vitesse de  $8\pi_1$  on formera, en multipliant simplement, par les valeurs de V, les quotients déjà trouvés (253) de P par gF, ou de 0,0015 par F, la table suivante :

valeurs de 
$$\frac{P}{gF} \times V = \frac{0.0015}{F} \times V$$
, 0, 0,2054, 0,4220, 0,6702, 0,9688

Dans le vide, l'espace décrit scrait donné (118) par la formule

$$V^{2}=2gH$$
; d'où  $H=\frac{8^{m}\times8^{m}}{19^{m},618}=3^{m},28$ ,

puisqu'ici nous avons V == 8... La balle devrait dono tomber de plus haut dans l'air que dans le vide, pour acquérir la vitesse en question, ce qui est naturel.

En recommençant les mêmes calents pour la vitesse de 16°, on trouvera que la hauteur correspondante de la chute sersit de 21°,30 pour l'air, et de 13°,05 seniement pour le vide : nous n'avous divisé l'intervalle, de 0° à 10°, qu'en quatre parties égales, ce qui suffit ici. On voit, par là, que les empse employés à les décire (2333) et ce qui parait évident d'après la seule inspection de conrbes qui deux correspondent dans la fig. 61, et ce qui tient d'ailleurs à ce que les ordonnées ao', bb',.... gg' croissent ellemêmes plus rapidement que les ordonnées ao', bb',.... gg' croissent ellemêmes plus rapidement que les ordonnées ao', bb',.... gg', pringré elles ont, pour valeurs (252 et 234), les produits de celles-ci par les valeurs correspondantes de la vitesse V ou des abscisses.

236. Observations générales relatives au calcul des autres circosstances du moucement, et conclusion. — Les méthodes des ur 233 et 235 serviront, quelle que soit la loi que suive la force motrice P par rapport aux vitesses, pour trouver directoment l'espace et le temps qui répondent à une vitesse donnée; mais, si c'était, au coutraire, le temps ou l'espace qui foit donné, et qu'il s'agit de calonier e vitesse correspondante, les opérations sersient beaucomp plus pénibles : on n'arriverait au résultat que par des tâtonnements plus ou moins longs, ou par la formation d'une table o complète des temps et de espaces qui répondent aux différentes vitesses, tablo qu'on calculerail, dans chaquo cas, de la manière dont cela a été expliqué, me 283 et 285, pour quelques valeurs particolières de la vitesec. Néanmoins une certaine habitude des calculs et le tact qu'on acquiert toujours en traitant une question spéciale, serviront à dimiente peacocup le noubre des tâtonnéments et feront presentir d'abord certaines limites entre lesquelles se trouvera comprise la valour aberechie.

En dire davantage sur ces opérations, ce serait sortir tout à fait du cadre de cet ouvrage, sans en recueillir immédiatement un degré d'utilité qui pût compenser la longueur des développements. Nous ferons sculement remarquer, à ceux des lecteurs qui désircraient entreprendre de pareils calculs, que la Balistique, qui est devenue de nos jours une seience à part très-difficile et très-étendue, offre des methodes particulières pour diminuer, mais nou pour éviter entièrement les tâtonnements, et cela à l'aide des tables nommées logarithmiques et trigonométriques. Ces tables donnent, dans certains cas, la valeur toute ealeulée de la quantité qu'on cherche; mais généralement elles ne la fournissent qu'après qu'on a effectué un certain nombre d'opérations numériques sur les grandeurs données. ou qu'après du'on a préparé convenablement ces quantités pour que le résultat se trouve immédiatement ramené à celui qui est contenu dans les tables. C'est ainsi, par exemple, que la table de multiplication ordinaire fait obtenir le produit ou le quotient des nombres par uno suite d'opérations particulières sur ces nombres, et que la table du nº 196 permet de calculer, par une simple proportion. la quantité de travail développée, par la vapeur, contre les pistons d'une machine à détente quelconque.

J'avais entrepris, en faveur des sous-officiers de l'artillerie et de génie, qui suivent ec Cours de mécalique, de montrer comment le calcin des lois de mouvement dans l'air peut se ramener, saus l'emploi de considérations transcendantes, et par les simples proficiés des figures géoinériques, aux opérations qui se trouvent immédiatement effectuées dans les tables de logarithmes, dont il cit et suifi de donner un extreit de quelques pages soilemênt; mais j'en si été détourné par l'idée d'allongéer par trop ce volume, qui l'est déjà beaucoup sans doute. En effet, la formule qui donne les valeurs de la force dynamique F, relative au moivement des projectités dais l'aif, variant, dans son expression, suivait les cir-

constances particulières de ce mouvement (240 et suiv.), il en réalite qu'on a huit questions distinctes à traitler, lesquelles, à la vérité, ont beaucoup d'analogie entre elles; mais n'en etigent pas moins un certain développement, pour être convensbigmont exposées à des personnes qui ignorent les calosis transcendants et l'usage des tables. Je donnerai néanmoins, par la suice, ha solution de quelque-unes des plus importantes d'entre elles, à l'occasion favorable vient à s'en présenter, ou si l'on juge que la chose offre, en elle-môme, un but suffisiant d'utilité.

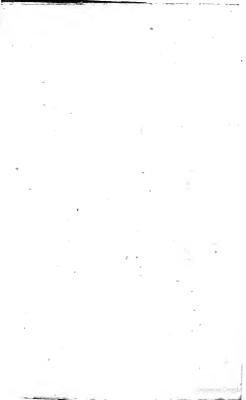

## TABLE DES MATIÈRES.

|     | AVANT-PROPOS                                                      | VIE |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                                                                   |     |
|     | PRÉLIMINAIRES.                                                    |     |
|     | NOTIONS GÉRÉRALES SUR LA CONSTITUTION ET LES PROPRIÉTÉS FRISIQUES |     |
|     | DES CORPS.                                                        |     |
|     | États principaux des corps.                                       |     |
|     | Corps à l'état solide, ou solides, ductilité, malléabilité.       | 1   |
|     | Corps à l'état liquide, ou liquides.                              |     |
|     | Corps à l'état gazeux, nommés gaz et vapeurs.                     | 2   |
|     | Atmosphère, air almosphérique.                                    | 5   |
| 5.  | Fluidité, changements d'état des corps.                           |     |
|     | Divisibilité des corps.                                           |     |
| 6.  | Divisibilité des fluides.                                         |     |
| 7.  | Divisibilité des solides, opérations qui s'y rapportent,          |     |
| 8.  | Extrême divisibilité des corps ; ductilité, ténacité.             | 5   |
| 9.  | Atomes, molécules et particules.                                  | 30  |
|     | Porosité des corps.                                               |     |
| 10. | Pores, volume reel, volume spparent.                              |     |
|     | Tissus, corns organiques, nierres et métany                       |     |

| Ko  | , D. 1                                                              | Pag.   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
|     | De la compressibilité des corps.                                    |        |
| 13  | . Définition Tissus, pierres, métaux et ilquides,                   | 7      |
|     | . Principe de l'égalité de pression des fluides.                    | 8      |
|     | , Compressibilité, impénétrabilité et expansion des gaz.            | 9      |
| 16  | Loi de la compression des gaz.                                      |        |
|     |                                                                     |        |
|     | Élasticité des corps.                                               |        |
| 17  | Définition Élasticité de forme et de volume, ressort.               | 10     |
| 18  | . Élasticité de volume des fluides.                                 |        |
| 19  | Solides Oscillations, vibrations.                                   |        |
| 20  | Limite d'élasticité des solides soumis à des tractions ou tensions. | 11     |
|     | Dilatabilité des corps.                                             |        |
| 91  | Définition, dilatabilité des gaz.                                   | 12     |
|     | Dilatabilité des liquides Thermomètres, température.                |        |
| 23. | Dilatabilité des solides Pyromèires.                                | 13     |
| 24. | Notions sur le calorique.                                           |        |
| 25. | Application de la dilatabilité aux arts.                            | 14     |
| 26. | Résultats d'expériences, loi de Gay-Lussac.                         |        |
|     | Idée de la constitution intime des corps.                           |        |
| 28. | Attractions, répulsions moiéculaires ; adhésion, cohésion, etc.     | 15     |
|     | Attractions à distance Pesanteur , gravité.                         |        |
|     | De la pesanteur et de ses effets,                                   |        |
| 50. | Definitions Verticale, niveau, poids.                               | 16     |
| 31. | Unités de poids, poids étalons.                                     |        |
| 52. | Poids absolus et poids relatifs.                                    | 2 17   |
|     | Densité. — Densité uniforme, homogène.                              |        |
|     | Densité de l'eau, fixation de l'unité de poids.                     | 9 1 9  |
| 35. | Pesanteur ou poids spécifique. — Tables.                            | 18     |
|     | Du poids, de la densité, de la pression de l'air et des             | gaz.   |
|     | Polds des gaze vide, principe sur la densité des gaz.               | 19     |
|     | Pression atmosphérique, pression moyenne, atmosphère.               | . 20   |
| 53. | Mesure de la pression de l'air et des gaz ; baromètre.              | . 21 . |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                       | 263  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (e),                                                                                                                                      | Pag- |
| 9. Manomètres.                                                                                                                            | 29   |
| Q. Densité; poids spécifique des gaz; remarque.                                                                                           | -    |
| 1. Effets de la pression de l'air sur les corps, perte de leur poids,                                                                     | 23   |
| 2. Conclusion.                                                                                                                            | 25   |
| NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE MOUVEMENT, LES FORGES ET LES EFFE                                                                            | 75   |
| DES PORCES.                                                                                                                               |      |
| De l'espace et du temps.                                                                                                                  |      |
| 14. Temps, mesure du temps, elepsydres, horloges.                                                                                         | 90   |
| 5. Division, représentation géométrique du temps.                                                                                         |      |
| Repos, mouvement, vilesse, inertie.                                                                                                       |      |
| 7. Distinction des mouvements, vitesse, direction.                                                                                        | 27   |
| 8. Mouvement, vitesse uniformes, sa mesure.                                                                                               | 25   |
| 19. Mouvement périodique constant, vitesse moyenne, vitesse variable.                                                                     | 22   |
| 0. Représentation géométrique des lois du mouvement.                                                                                      | 34   |
| il. Remarque générale Abscisses et ordonnées des courbes.                                                                                 | 5)   |
| 2. Représentation du mouvement uniforme par la Géométrie.                                                                                 |      |
| 3. Représentation des mouvements variés, mesure de la vitesse.                                                                            | - 51 |
| 54. Observation sur la courbe du temps et de la vitesse,                                                                                  | 33   |
| 55. INERTIE DE LA MATIÈRE, LOI DE L'INERTIE.                                                                                              | - 1  |
| Des forces, de leur mesure et de leur représentation.                                                                                     |      |
| 6. Définition, attraction, pesanteur, résistance des fluides, etc.                                                                        | 3    |
| 7. Effets des forces sur les corps.                                                                                                       | 53   |
| 18. Dénomination des forces ; forces accélératrices, retardatrices, etc.                                                                  | 1    |
| 9. Nature et comparaison des forces, effort, traction, pression, poids. 9. Mesuro des forces par les poids, peson à ressort, dynamomètre. | - 50 |
| 10. Mesuro des torces par les poids, peson à ressort, dynamometre.                                                                        |      |
| 12. Point d'application, direction, intensité et représentation des forces.                                                               | - 31 |
| 2. Point a appareation, direction, intensité et représentation des lotees.                                                                | 26   |
| Mode d'action des forces sur les corps.                                                                                                   |      |
| 53. Action directe, manière dont se propage le mouvement dans les corps.                                                                  | 39   |
| 34. Réaction; principe de la réaction.                                                                                                    | 44   |
| 35. Hypothèses admises en Mécanique sur la rigidité des corps, etc.                                                                       | - "  |
|                                                                                                                                           |      |
| 66. De l'ingriie considérée comme force.                                                                                                  | 4    |



| TABLE |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |

| N⊶.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pa                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 67. Ac                                                                                                           | tion camblnée et réciproque des forces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                            |
|                                                                                                                  | temple de l'actloo combinée des forces,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                            |
|                                                                                                                  | servation sur l'équilibre des forces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 4                                          |
|                                                                                                                  | Du travail mécanique des forces et de sa mesure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| 70. No                                                                                                           | tions générales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                            |
| 71. Me                                                                                                           | sure du travail quand la résistance est constante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| 72. Me                                                                                                           | sore du travail quand la résistance est variable,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                            |
| 73. Va                                                                                                           | deur de l'effort moyeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                            |
| 74. Di                                                                                                           | vers exemples du travail mécaoique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 4                                          |
| 75. Ob                                                                                                           | servations sur le travail des moteurs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                            |
| 76. Co                                                                                                           | mplication de certaios travaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 77. Sp                                                                                                           | écification du travail mécanique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| 78. De                                                                                                           | l'élévation verticale des fardeaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                            |
| 79. De                                                                                                           | s autres moyens d'évaluer le travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 80. Dé                                                                                                           | nominations admises pour le travail,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                            |
| 81. Ch                                                                                                           | oix de l'unité de travall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                            |
| 82. Ur                                                                                                           | nités de travail proposées ou adoptées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            |
| 83. Co                                                                                                           | nventions générales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 83. Co<br>84. Ob                                                                                                 | oventions générales.<br>Recruations particulières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| 83. Co<br>84. Ob                                                                                                 | aventions générales.  dervations particulières.  Des conditions du travail mécanique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                            |
| 84. Ob                                                                                                           | Des conditions du tratail mécanique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                            |
| 84. Ob                                                                                                           | Des conditions du travail mécanique.  emière coodition générale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            |
| 84. Ob<br>85. Pre<br>86. See                                                                                     | Des conditions du tratail mécanique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 5                                          |
| 84. Ob<br>85. Pre<br>86. See<br>87. Ré                                                                           | nerations particulières.  Des conditions du travail mécanique.  emère condition générale.  conde condition générale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 5 5                                        |
| 85. Pre<br>86. See<br>87. Ré<br>88. Dis                                                                          | servations particulières.  Des conditions des travail mécanique.  sembre condition pinérale.  conde condition pénérale.  flections ur le travail des moteurs animés.  thotolorie du travail intérieur et da travail extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 5 5 6                                      |
| 84. Ob<br>85. Pre<br>86. See<br>87. Ré<br>88. Dis<br>89. To                                                      | nervations particulières.  Des conditions dis travail mécanique.  emière condition générale.  conde condition générale.  fencies ur le travail des moteurs animés.  tolotion du travail intérieur et du travail extérieur.  ut mouvement, tout excloin des forces supposent un travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 5 6                                        |
| 85. Pre<br>86. See<br>87. Ré<br>88. Dis<br>89. To<br>90. Qu                                                      | servations particulières.  Des conditions des travail mécanique.  sembre condition pinérale.  conde condition pénérale.  flections ur le travail des moteurs animés.  thotolorie du travail intérieur et da travail extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 5 6                                        |
| 85. Pre<br>86. See<br>87. Ré<br>88. Dis<br>89. To<br>90. Qu<br>91. Act                                           | merations particulières.  Des conditions du travail mécanique.  multe condition pinérale.  conde condition pérérale.  Resions ur le travail des moteurs aulmés.  Indication du travail inférieur et du tervail actérieur.  ut mouvement, toute action des forces supposes un travail.  and et comment et travail pué et fere coné aul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 5 6 6                                      |
| 85. Pre<br>86. See<br>87. Ré<br>88. Dis<br>89. To<br>90. Qu<br>91. Act<br>92. Tra                                | Des conditions du tracail mécanique.  embre condition générale. conde condition générale. fenieur su travail des moteurs animés. tolocito du travail intérieur et du travail extérieur. ut mouvement, tout excloin des froctes supposent un travail. and et comment ce travail puet étre coné nui. and et comment ce travail puet étre coné nui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5 6 6 6 6                                  |
| 85. Pre<br>86. See<br>87. Ré<br>88. Dis<br>89. To<br>90. Qu<br>91. Act<br>92. Tra<br>93. Obs                     | merations particulières.  Des conditions du travail mécanique.  conde confilie générale.  conde confilie de la travail entérieur.  ut mouvement, toute action des forces supposen un travail.  and et comment ci travail put étre coet enul.  lion d'une force perpendioulaire au mouvement.  naport baritoial des faricleux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6              |
| 84. Ob<br>85. Pre<br>86. See<br>87. Ré<br>88. Dis<br>89. To<br>90. Qu<br>91. Act<br>92. Tra<br>93. Ob<br>94. Réi | Des conditions du travail mécanique.  embre condition générale. conde condition générale. fenieur su l'avail de moteurs animés. fenieurs ur le travail des moteurs animés. fulocito du travail intérieur et du travail extérieur. ut mouvement, tout excloin des forces supposent un travail. and et comment ce travail peut étre coné nul. no d'une force perpendioulaire au mouvement, surport horizontal des farcheux. revations une le trapopret horizontal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6              |
| 84. Ob<br>85. Pre<br>86. See<br>87. Ré<br>88. Dis<br>89. To<br>90. Qu<br>91. Act<br>92. Tra<br>93. Ob<br>94. Réi | Des conditions du travail mécanique.  embre condition générale. conde condition générale. fenious rui travail de moteurs animés. fenious rui travail punt étre coné nui. feniou d'un force perpendioulair a un movement. support borizontal des farécaux. revaisous sur le travaport borizontal, fenious générales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6         |
| 84. Ob  85. Pro 86. See 87. Ré 88. Dis 89. To 90. Qu 91. Act 93. Ob 94. Ré                                       | Des conditions du travail mécanique, emière condition générale, conde condition générale, conde condition générale, des la considerale, de la considera |                                              |
| 84. Ob  85. Pro 86. See 87. Ré 88. Dis 89. To 90. Qu 91. Act 92. Tri 93. Ob 94. Ré  95. Con 98. Mo               | Des conditions du travail mécanique.  emière condition générale. conde condition générale.  factions ave le varail de moteurs animés.  faction travail.  and et comment ce travail peut éve coné uni.  lander tomment ce travail peut éve coné uni.  napart bariantal des farieux.  reviations une le varaopret bariantal,  leziona générales.  De la consômmation et de la reproduction du travail.  resi d'etter la consommation instille du travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6    |
| 84. Ob  85. Pre 86. See 87. Ré 88. Dis 88. Dis 89. To 90. Qu 91. Act 92. Tri 95. Ob 94. Réi  95. Con 97. De      | Des conditions du travail mécanique.  mente condition générale.  conde condition générale.  flexions ur le travail de moteurs aulmés.  flexions ur le travail de moteurs aulmés.  flexions ur le travail de moteurs aulmés.  flexions ur le travail de flexions de forces supposen un travail.  and et comment ce travail puet (frex coord eul.  lion d'une force perpendioulaire au mouvement,  noprort berivaila des fardeaux.  tervations ur le traosport horizontal,  flexions générales.  De la consommation et de la reproduction du travail.  noncemation ioutile du travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55<br>55<br>66<br>61<br>63<br>64<br>65<br>66 |
| 85. Pri 86. Sei 87. Ré 88. Dis 88. Dis 88. Dis 99. Qu 91. Act 1 95. Coo 99. Qu 97. De 998. Des                   | merations particulières.  Des conditions du travail mécanique.  maire condition générale.  conde confilier générale.  conde confilier générale.  touche confilier que de tavail entéreur.  ut mouvement, toute action des forces supposent un travail.  and et comment en travail put étre cocé suil.  tion d'une force perpendioulaire au mouvement,  nopre hariteail des fardeux.  tervations sur le traosport horizontal,  flections générales.  De la consémmation et de la reproduction du travail,  nonommation inutile du travail.  pes d'étrier la consommation instille du travail,  te reproduction du travail pri se resorts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6    |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                 | 263  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nos.                                                                                                                                                | Pag. |
| 101. Condition générale de l'emploi des moteurs.                                                                                                    | 71   |
| 102. De la reproduction du travail par la pesanteur.                                                                                                |      |
| 103. De la consommation du travail sans restitution,                                                                                                | 72   |
| 104. De la consommation nécessaire ou utile du travail.                                                                                             |      |
| 105. Toute production de travail suppose une consommation,                                                                                          | 73   |
| 106. De la consommation et de la reproduction du travail par l'inerlie.                                                                             | 74   |
| De la communication du mouvement par les forces                                                                                                     |      |
| motrices constantes.                                                                                                                                |      |
| 107. Notions générales.                                                                                                                             | 75   |
| 108. Du mouvement uniformément accéléré.                                                                                                            | 76   |
| 109. Lois du mouvement uniformément accéléré.                                                                                                       | 78   |
| 110. Formules relatives au mouvement uniformément accéléré,                                                                                         | v    |
| 111. Cas où le corps part avec une vitesse déjà acquise.                                                                                            | 80   |
| 112. Du mouvement uniformément retardé.                                                                                                             |      |
| Des lois du mouvement vertical des corps pesants.                                                                                                   |      |
| 113. Canses qui influent sur le mouvement des corps dans l'air.                                                                                     | 83   |
| 114. Chute verticale des corps dans l'air.                                                                                                          | 83   |
| 115. Chute dans le vide, mode d'action de la pesanteur.                                                                                             |      |
| 116. Expérience sur la chute des corps.                                                                                                             | 85   |
| 117. Lois de la chute des corps dans le vide.                                                                                                       |      |
| 118. Formules et applications.                                                                                                                      | 86   |
| 119. Observations diverses.                                                                                                                         | 87   |
| 120. Ascensinn verticale des corps pesants.                                                                                                         | 88   |
| Force vive, masse et quantité de mouvement des corps.                                                                                               |      |
| 121. Travail relatif à la vitesse de chute des corps.                                                                                               | 89   |
| 122. Force vive des corps; sa relation avec le travail mécanique.                                                                                   |      |
| 123. Comment on doit entendre la force vive.                                                                                                        | 90   |
| 124. Réflexinns sur la force vive et les forces motrices en général.                                                                                | 91   |
| 125. Définition de la masse des corps.                                                                                                              | 92   |
| 126. Expression ahrégée de la masse et de la force vive, dans les calculs.                                                                          | 92   |
| 127. Quantité de mouvement des corps.                                                                                                               | 78   |
| 128. Observations générales.                                                                                                                        | 9 (  |
| De la communication du mouvement par les forces                                                                                                     |      |
| motrices en général.                                                                                                                                |      |
| 122. Rapport des forces motrices au monvement qu'elles impriment.<br>150. Mesure des forces motrices et d'inertie par la vitesse imprimée, et réci- | 91   |
| proquement.                                                                                                                                         | 95   |

| 66 TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pag.              |      |
| 51. Rapport des forces motrices aux quantités de mouvement imprimées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96                |      |
| 52. Antre mesure des forces molrices et d'Inertie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97                |      |
| 55. Calcul des mêmes forces par la loi géométrique du mouvement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98                |      |
| 54. Trouver la loi du mouvement quand on a celle de la force.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99                |      |
| De la force vive des corps en général et de sa relation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |
| avec le travail mécanique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |
| is. Mesuro du travail des forces motrices et d'inertie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100               |      |
| 36. Relation entre le travail développé et la force vive acquise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101               |      |
| 57. Cas où la force motrice est opposée au mouvement du corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102               |      |
| 18. Transformation du travail en force vive, et réciproquement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103               |      |
| <ol> <li>Restitution et consommation de la force vive dans le choc des corps.</li> <li>Réflexioos nouvelles sur l'impossibilité d'augmenter le travail méca</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104               |      |
| nique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>n            |      |
| 41, Examen particulier du mouvement périodique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105               |      |
| 12. Démonstration des mêmes choses par la Géométrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |      |
| 43. Exemples particuliers relatifs an mouvement périodique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107               | - 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107               | - 12 |
| 4. Du rôle que joue l'inertie dans divers procédés des arts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1:   |
| 45. Exemples particuliers relatif an mouvement périodi que, 44. Du rôle que jour linearie dans duren procédés des arts. 45. Observations sur ces exemples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME!  DIVERS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108               | - 12 |
| 44. Du rôle que Joue l'inertie dans duren procédés des arts.  15. Observations sur ces exemples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108               | -    |
| 44. Du vole que joue l'inertie dans diren procodés des arts.  15. Observations sur ces examples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME: DIVERS.  Questions concernant l'inertie et la force vise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108<br>109<br>NTS | -    |
| APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEMEI DIVERS.  Questions concerpant l'inertie et la force vice.  45. Cherration son ess examples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEMEI DIVERS.  Questions concerpant l'inertie et la force vice.  46. Travall nécessaire pour vaincre l'inertie d'une rolture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108               | *    |
| 44. Du rôle que joue l'inertie dans diren procédés des arts.  55. Observations sur ces examples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME:  DIVERS.  Questions concervant l'inertie et la force vise.  66. Travali nécessire pour vaince l'inertie d'une volture.  7. Temps décessire pour imprince lo movement à la volure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108<br>109<br>NTS | -    |
| 44. Du vôle que joue l'inertie dans diren procédés des arts.  55. Observations sur ces exemples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME: DIVERS.  Questions concernant l'inertie et la force vise.  66. Travail nécessire pour vaincré lutre volture.  17. Temps nécessire pour impriner le mouvement à la volture.  18. Observation a fédrale sur le travail des moteurs.  18. Observation a fédrale sur le travail des moteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108<br>109<br>NTS | *    |
| 11. Du rôle que joue l'inertie dans diven precédés des arts.  15. (Cherrations sur ces examples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME: DIVERS.  Questions concerpant l'inertie et la force cies.  16. Travall nécessire pour vainere l'inertie d'une volture.  17. Temps nécessire pour lumpiner le mouvement à la volture.  18. Obervalion cérieire sur le travail des moteurs.  19. Exemples relatif à la force vire des fardeaux et des caux couvantes de rivières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108<br>109<br>NTS | *    |
| APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEMES DIVERS.  Questions concernant l'inertie at la force vice.  Travail nécessire pour vaincre l'inertie d'une volture.  Travail nécessire pour vaincre l'inertie d'une volture.  Substitute d'une volture d'une volture.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEMES DIVERS.  Questions concernant l'inertie at la force vice.  Travail nécessire pour vaincre l'inertie d'une volture.  A Concernité nétient sur le varait des nobeurs.  B. Describes nétient sur le varait des nobeurs.                                                                                                                                                                                                                      | 108<br>109<br>NTS | -    |
| 41. Du vôle que joue l'inertie dans diven procédés des arts.  45. Observations sur ces examples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME! DUVERS.  Questions concerpant l'inertie et la force vise.  46. Travait nécessière pour nainers l'inertie d'une roiture.  47. Tenny nécessière pour inspirer le mervennet à la volure.  48. Descrabine nécéssière pour lamptime le mervennet à la volure.  49. Exemples residifs à la force vive des fardeaux et des saux couvantes de tribles.  59. Exemples résidifs à l'air de lancer l'esua à distance.  51. Observations parleitailes sur let exual à travaites.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108<br>109<br>NTS | -    |
| 44. Du voie que joue l'inertie dans diren procédés des arts.  15. Observations sur ces exemples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME: DIVERS.  Questions concernant l'inertie et la force vise.  (6. Travail nécessaire pour vaincré la l'inertie d'une rolture.  17. Temps nécessaire pour imprimer le mouvement à la voiture.  18. Observation affordie sur le travail des moteurs.  18. Observation affordie sur le travail des moteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108<br>109<br>NTS | 6    |
| 44. Du viole que joue l'inertie dans diven procédés des arts.  15. Observations not ces examples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME! DIVERS.  Questions concernant l'inertie et la farce vice.  16. Travail nécessire pour vaincre l'inertie d'une volure.  17. Temps nécessire pour limprimer lo movvement à la volure.  18. Observation révéraise sur le travail des noteurs.  18. Descruiter rédait la farce vice da farcheux et des clour courantes de tribres.  19. Ecomptes rédait à l'arte vice de farcheux et des clour courantes de tribres.  20. Checument establis à l'arte vice de l'arte des concretains péricultières une les lets varietes et des facts.  21. Descruiter rédait à l'arte vice de l'entre l'eau à distance.  22. Rédections une l'industre de l'inercie.  De la communication du mouvement par le choc direct.                                                 | 108<br>109<br>NTS | -    |
| 14. Du rôle que Joue Finertie dans direns procédés des arts.  15. Observations sur ces exemples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEMEI DIVERS.  Questions concerpant l'inertie at la force cice.  16. Travall nécessire pour vaincre Finertie d'une volture.  17. Temps nécessire pour la prême le mouvement à la volture.  18. Descration aforties sur le travail de moteurs.  19. Exemples relatifà à la farce vive des farieurs, d'es sous courantes de tribéra.  19. Exemples relatifà à l'art de lancer l'esu à distance.  19. Exemples relatifà à l'art de lancer l'esu à distance.  19. Bremples relatifà à l'art de lancer l'esu à distance.  19. Bremples relatifà à l'art de lancer l'esu à distance.  20. Recombes relatifà à l'art de lancer l'esu è distance.  21. Observations particulières sur les lets verificaux et inedifiés.  22. Réflections sur l'influence de l'inertie. | 108<br>109<br>NTS | -    |
| 44. Du viole que joue l'inertie dans diven procédés des arts.  15. Observations not ces examples.  APPLICATIONS, EXERCICES ET DÉVELOPPEME! DIVERS.  Questions concernant l'inertie et la farce vice.  16. Travail nécessire pour vaincre l'inertie d'une volure.  17. Temps nécessire pour limprimer lo movvement à la volure.  18. Observation révéraise sur le travail des noteurs.  18. Descruiter rédait la farce vice da farcheux et des clour courantes de tribres.  19. Ecomptes rédait à l'arte vice de farcheux et des clour courantes de tribres.  20. Checument establis à l'arte vice de l'arte des concretains péricultières une les lets varietes et des facts.  21. Descruiter rédait à l'arte vice de l'entre l'eau à distance.  22. Rédections une l'industre de l'inercie.  De la communication du mouvement par le choc direct.                                                 | 108<br>109<br>NTS | -    |

|                                     | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ω,                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55,                                 | Du choc des corps pendant la compression.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56.                                 | Vitesse des corpis au moment de leur plus grande compression.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57.                                 | Du choe pendant le retour des corps vers leur forme primitive,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 58.                                 | Du mouvement des corps après 10 choc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 159.                                | Remarques relatives à l'application des formules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60.                                 | Exemples particuliers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61.                                 | De la force vive des corps après le choe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Conséquences particulières,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 63.                                 | Formules relatives au cas le plus général du choc direct,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Remarques relatives apx applications numériques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 65.                                 | Comparaison des effets des chocs et des pressions simples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | Applications particulières relatives au choo direct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 166.                                | Exemple du choc d'un corps qui tombe, d'une certaine hauteur, sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | uoe substaoce plus ou moios molle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Calcul hypothétique de la durée de l'enfoncement produit par le choc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     | Cette durée est d'autaot moindre que le corps choqué est plus roide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60.                                 | Observations générales sur la communication du mouvoment par le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | ehoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     | Utilité du choc dans les arts; hattage des pilots de fondation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71.                                 | Conditioos du battage de pilots et conséquences qui en résultent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | De la communication du mouvement par le ressort des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | gaz, ou du tir des projectiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | Observations générales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73.                                 | Observations générales,<br>De la communication du mouvement par les gaz de la poudre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73.<br>174.                         | Observations générales, De la communication du mouvement par les gaz de la poudre, Observations sur la vitesse du recui des gièces,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73.<br>174.                         | Observations générales,<br>De la communication du mouvement par les gaz de la poudre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73.<br>74.<br>75.                   | Observations générales,<br>ne la communication du mouvement par les gax de la poudre,<br>Observations sur la vitesse du recent des pièces,<br>Meurer du travait joist dévéloppé par la poudre contre la pièce et lo                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73.<br>74.<br>75.                   | Observations générales,<br>to la communication du mouvement par les gaz de la poudre,<br>Observations sur la vitiens du recui des giéces,<br>leurer de travail lotsi dévelequé per la poudre contre la pièce et la<br>hould.<br>Decopyenters réclaires aux vitreses initiales dos projectiles, tour accord                                                                                                                                                                     |
| 73.<br>74.<br>75.                   | Observations générales,<br>De la communication du mouvement par les gaz de la poudre,<br>Observations sur la vitesse du recul des pièces,<br>Nesure du travail total développé par la poudre contre la pièce et lo<br>houlet.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73.<br>74.<br>75.<br>76.            | Observations pfortales,<br>the la semmulacities du mouvemont par les gaz de la poudre,<br>observations un a vitiens du recoit des pièces,<br>léteure du travait total développé par la poudre contre la pièce et le<br>boulci.<br>Conseppences réalites aux vitiesses initiales dos projectiles, leur accord<br>area l'expérience.                                                                                                                                             |
| 73.<br>174.<br>175.<br>176.         | Observations générales,<br>to la communication du mouvement par les gaz de la poudre,<br>Observations sur la vitiens du recui des pièces,<br>leure du travail lest dévelopée per la poudre contre la pièce et le<br>hould.<br>Conceptement réclaires aux vitienses initiales dos projectiles, teur accord<br>ares l'expérience.<br>Ju travail de la poudre comparé à celui des machines à vapeur; son                                                                          |
| 73.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177. | Observations priorizes, the la communication of par les par de la possitre, the la communication du mouvement par les par de la possitre, Observations une a sitteme du recol des pièces, Menure du travail total développed par la possitre contre la pièce et le boulds.  Lonescopendene relatives aux vitenses initiales des projectiles, leur accord auto l'expérience.  De travail de la possitre comparé à celui des machines à vapeur; son effort moyere à studeu, etc. |

Méthode générale des quadratures pour calculer l'aire superficielle des courbes planes.

180. Démonstration géométrique de la méthode.

151

Du travail produit par la détente des gaz.

•.

| 131. Exemple de la manière de calculer ce travail.                            | 154  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 182, Pression moyenne de l'air, vitesse Imprimée, etc.                        | -157 |
| 183. Des avantages de la détente prolongée et de sa limite utile,             | 158  |
| 184, Examen particulier des différentes eauses qui diminuent les effets de la |      |
| détente des gaz.                                                              | 160  |
| 185, Réflexions nonvelles sur la déperdition inévitable du travail dans la    |      |
| reaction des eorps, et sur les courtes mais rapides détentes des gaz,         | 162  |
| 186. Principes relatifs au travail produit par la détente des gaz.            | 163  |
| Du travail produit par l'action mécanique de la vapeur.                       |      |
| 187. Première idée du mode d'action de la vapeur dans les machines,           | 167  |
| 188, Exemple de la manière de ealculer le travail produit par la détente de   |      |
| la vapeur,                                                                    | 168  |
| 189, Méthodes abrégées de calcul employées dans l'industrie ; comparaison     |      |
| de ees méthodes avec la précédente,                                           | 169  |
| 190. Notions plus étenducs sur les machines à vapeur à simple et à double     |      |
| effet.                                                                        | 170  |
| 191. Du travail effectif des machines à vapeur, à basse pression, sans dé-    |      |
| tente, et des effets de la pompe à air.                                       | 172  |
| 192. Notions relatives aux machines à vapeur, à moyenne pression, avec        |      |
| détente.                                                                      | 174  |
| 193. Calcul de la force des machines à vapeur, à moyenne pression, avec       | _    |
| détente.                                                                      | 177  |
| 194. Des machines à haute pression, sans condenseur.                          | 178  |
| 195, Limite utile de la détente dans les machines à vapeur.                   | 175  |
| 196, Méthode abrégée pour calegier le travail des machines à vapeur,          | 183  |
| 197, Application particulière,                                                | 18   |
| 198, Observations générales,                                                  | _    |
|                                                                               |      |
|                                                                               |      |
| De la résistance des fluides homogènes et indéfinis, ou                       |      |
| de l'action qu'ils exercent sur les corps solides,                            |      |
|                                                                               |      |
| 199. Lois générales de cette résistance.                                      | 186  |
| 200, Modifications que ces tois subissent dans certains cas.                  | 18   |
|                                                                               | -    |

14 ...... Gng

| TABLE DES MATIÈRES.                  | 269  |
|--------------------------------------|------|
|                                      | Pag. |
| expériences faites sur la résistance | des  |

## Résultats des expériences faites sur la résistance des fluides.

Nos.

| 202. Règle ou formule générale pour calcule                                              | r cette résistance dans les diffé- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| rents cas,                                                                               |                                    |
| 203. Plans ou planchettes minces.                                                        |                                    |
| 204. Plans minces avec rebords et surfaces                                               | miqces.                            |
| 205. Corps pramatiques.                                                                  |                                    |
| 206. Corps prismatiques avec proues et pour                                              | pes.                               |
| 207. Vaisseaux.                                                                          | _                                  |
| <ol> <li>Observations relatives au calcul de la r<br/>guent sur les rivières.</li> </ol> | ésistance des hateaux qui navi-    |
| 209. Résistance des cônes, des sphères, etc.                                             |                                    |
|                                                                                          |                                    |

## Questions articulières concernant la résistance de l'air

|      | et de t edis.                                                        |     |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 211. | Préparation de la formule pour ce cas, calcul de la densité des gaz. | 199 |
| 212. | Exemples concernant la navigation des bateaux sur les canaux et les  |     |
|      | rivières.                                                            | 200 |
| 213. | Exemples concernant les volants à ailettes,                          | 203 |
| 214, | Exemples relatifs au monvement des motenrs animés, etc.              |     |
| 915. | Calcul de la résistance de Pair contre les boulets de canon          | 905 |

## Résistance des fluides imparfaits et indéfinis, ou pénétration des corps durs dans les corps mons.

| 216. | Considérations préliminaires.                                                 | 201 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 917. | Formule ponr calculer la résistance,                                          |     |
| 218. | Résultats des expériences connues.                                            | 20  |
|      | Calcul de la durée et de la profondeur de la pénétration.                     | 91  |
|      | Principe relatif an volume de l'Impression,                                   | 21  |
|      | Méthode pour calculer la profondent et la durée des petites impres-           |     |
|      | tions.                                                                        | 21  |
| 199  | Observations concernant la dureté du projectile et l'épaisseur du mi-         |     |
|      | opper torridge conferrative to district an fur-feetile ex t charteness an im- |     |

| Des | lois | de | l'impression | dans | les | milieux  | très-consistant |
|-----|------|----|--------------|------|-----|----------|-----------------|
|     |      |    | et d'une     | éten | due | limitée. | . 25            |

| 223. Inngence de l'inertie et de la nexibilité des giglieux dont le mouvement                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| est gêné par des obstacles.                                                                                     |
| 224. Influence de l'élasticité du milieu.                                                                       |
| 225. Conclusions relatives à la pénétration des milieux flexibles récenus par<br>des obstacles.                 |
| 226. De la pénétration des milienx limités et entièrement libres.                                               |
| 227. Du cas où le milieu libre est flexibie et élastique.                                                       |
| 228. Applications et formules partienlières relatives au pendule balistique.                                    |
| 229. Observations et couséquences particulières relatives à la profondeur de l'impression.                      |
| De la propagation du mouvement dans l'intérieur des mi-<br>lieux de diverses natures, et des effets de n durée. |
| 230. Idéo de l'influence que cette durée exerce sur les lois de la résistance                                   |
| des milieux indéfinis.                                                                                          |
| 231. Conséquences générales et observations relatives aux milieux limités.                                      |
| 232. Aperçus sur la durée de la propagation du mouvement dans l'intérleur                                       |
|                                                                                                                 |

233. Exemple particulier de l'influence qu'exerce la durée de la propagati

235, Caractères qui distinguent la dureté de la ductifité,

du mouvement. 234. Autre exemple relatif aux corps durs très-fragiles.

Canald/rations profits

236. 237. 238.

| Procédé usité dans les arts pour mesurer la durelé des corps par le |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| choc on la pression.                                                | 233 |
| Observations diverses sur ces procédés.                             | 235 |
| Autres procédés moins parfaits pour mesurer la dureté des corps.    |     |
|                                                                     |     |

Examen des principales circonstances du monvolment horizontal et vertical des corps dans les fluides, el spécialement dans l'air.

| 210, | Valeur de la | force motrice | dans le cas | où le | corps se | ment sui | un | plai |
|------|--------------|---------------|-------------|-------|----------|----------|----|------|
|      | de piveau    |               | -           |       |          |          | _  |      |

929

231

252

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                  | 271           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No.                                                                                                                                                                  | Pag.          |
| 211. Ce n'est qu'après un temps infini, que la vitesse. s'éteint ou parvie<br>sa limite, quand la force motrice diminue sans cesse.                                  | 238           |
| 262. Réflexions sur la manière dont le mouvement s'éteint ou s'accomp<br>la surface de la terre.                                                                     | olit à<br>239 |
| 213. Idée de la manière dont le mouvement horizontal des corps peut                                                                                                  |               |
| néantir complétement, même en un temps fort court.  244. Valeur de la force motrice dans le cas où le corps est lancé verti-                                         | 211<br>cale-  |
| ment de bas en haut.                                                                                                                                                 | 249           |
| 245. Exemple particulier relatif à l'ascension verticale des ballons.                                                                                                | 243           |
| 246. Calcul de la force motrice dans le cas où le corps est lancé verti-                                                                                             | cale-         |
| ment, de haut en bas, ou tombe par son propre poids.                                                                                                                 | 245           |
| 247. Exemples de calcul relatifs à la plus grande vitesse de chute des                                                                                               |               |
| lets.                                                                                                                                                                | 247           |
| 248. Observations sur le mouvement des parties très-fines des corps.                                                                                                 | 248           |
| <ol> <li>249. Calcui de la plus grande vitesse de descente des parachutes.</li> <li>250. Démonstration géométrique de l'impossibilité que le mouvement co</li> </ol> |               |
| atteigne rigourcusement une parfaite uniformité.                                                                                                                     | 249           |
| <ol> <li>Réflexions sur la manière dont les moteurs communiquent le mo<br/>ment aux machines.</li> </ol>                                                             |               |
| ment aux machines.                                                                                                                                                   | 251           |
| Calcul des lois du mouvement horizontal et vertical                                                                                                                  | des           |
| corps dans les fluides indéfinis.                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                                                                      |               |
| 252. Méthode pour trouver le temps qui répond à une vitesse donnée or                                                                                                | 1 ac-         |
| quise par lo corps.                                                                                                                                                  | 252           |
| 253, Applications particulières relatives à la chute des corps dans l'air.                                                                                           | 253           |

FIN.

256

257

254. Tronver l'espace qui répond à une vitesse donnée du corps.

l'air.

mouvement, et conclusion.

255. Applications particulières relatives à la chute verticale des corps dans

256. Observations générales relatives au caicul des autres circonstances du













